

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

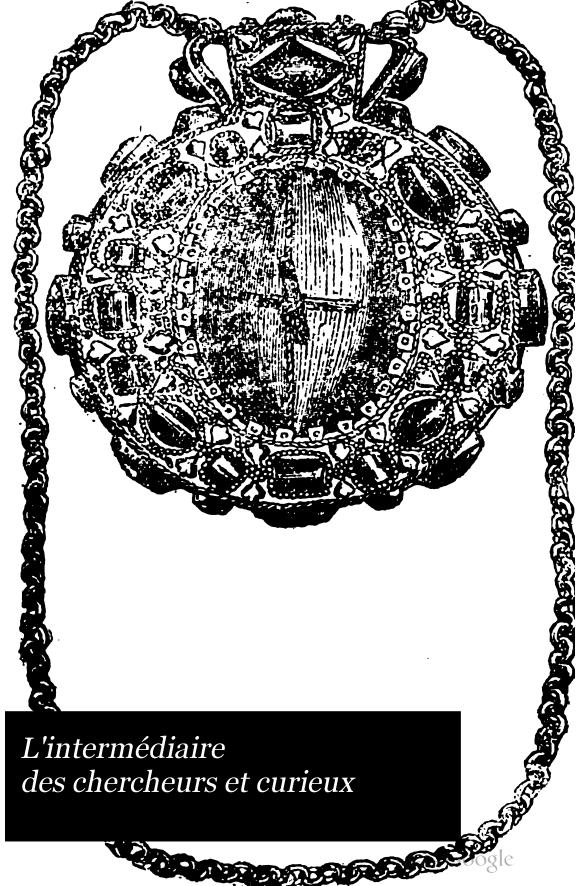

PF231.1

Bound

OCT 2 4 1908



#### Harbard College Library

FROM THE BEQUEST OF

MRS. ANNE E. P. SEVER

OF BOSTON

WIDOW OF COL. JAMES WARREN SEVER
(Class of 1817)

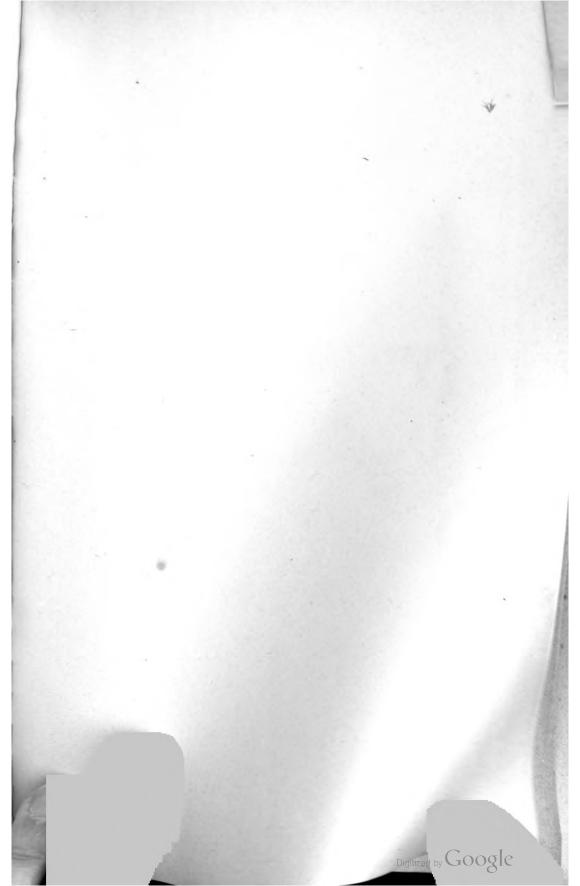

## L'INTERMÉDIAIRE

DES

CHERCHEURS ET CURIEUX



Cherchez et vous trouverez



Il se faut entr'aider

# L'INTERMÉDIAIRE

DES

## CHERCHEURS ET CURIEUX

FONDÉ EN 1864

CORRESPONDANCE LITTÉRAIRE, HISTORIQUE ET ARTISTIQUE QUESTIONS ET RÉPONSES, LETTRES ET DOCUMENTS INÉDITS

COMMUNICATIONS DIVERSES A L'USAGE DE TOUS

LITTÉRATEURS ET GENS DU MONDE, PROFESSEURS, ARTISTES, AMATEURS, BIBLIOPHILES, ÉRUDITS, COLLECTIONNEURS, ARCHÉOLOGUES, GÉNÉALOGISTES, NUMISMATES, ETC.

43° ANNÉE - 1907

DEUXIÈME SEMESTRE

PARIS

L'INTERMÉDIAIRE DES CHERCHEURS ET CURIEUX

31 bis, RUE VICTOR MASSÉ, 31 bis

Digitized by Google

PF2 2311

43° ANNÉE

af his, rue Victor Massé

PARIS (IX\*)

Sureaux de 2 à 4 houres Excepté le vendre di 4



Nº 1153

31 bis, rue Victor Massé
PARIS (IX°)

Bureaux: de 2 à 4 heures Excepté le vendredi

# L'Intermédiaire

#### DES CHERCHEURS ET CURIEUX

Fondé en 1864

QUESTIONS ET RÉPONSES LITTÉRAIRES, HISTORIQUES, SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES
TROUVAILLES ET CURIOSITÉS

Paraissant les 10, 20 et 30 de chaque mois

FRANCE. — UN AN: 16 fr.; SIX MOIS: 9 fr. — | — ÉTRANGER. — UN AN: 18 fr.; SIX MOIS: 10 fr.

#### SOMMAIRE

QUESTIONS (1-8). - Le sentiment de Marguerite de Valois pour François Ier. - Les grands hommes enterrés au Panthéon. - Les guides d'Arcole. - Les ouvrières de la paroisse Saint-Paul au xvine siècle. - Bonnet d'évêque : place de théâtre. - Archer garde de la connétablie, — Armoiries à dé-terminer : à 3 écureuils, — Armoiries à identifier: d'azur à la lance brisée d'or. - L'abbaye de Foncaude. - Le peintre Léonce Bucquet. - Famille Champion au xvii siècle. - François de Civille trois fois ressuscité - Madame Gouine ou Govine. — Gravelot. — Le marquis d'Hautesort. — Les éditions anglaise et allemande du « Paul et Virginie », de Curmer, 1839-1840. - L'herbe de saint Quirin. - Macadam. - Le forçat, femme de chambre. - Maisons modernes extraordinaires. - Le carrefour des Ecrasés. - Une apparition en Alsace. - Prince Napoléon. Lettre sur son mariage. Lettre du duc d'Aumale au même sur la chasteté des femmes dans sa famille.

RÉPONSES (9-48). — Selle à aller au sermon. — Un collégien embastillé. — Souverains incendiaires de Paris. — Les terroristes réhabilités. — Les brigands de 1789. — La recherche de l'Hôtel de la Providence où Charlotte Corday descendit à Paris. —Le 26° chasseurs en 1806. — La postérité d'Iturbide. Augustin le, empereur du Mexique. — Costume des Théatins. — Le canton de Valréas. — Famille Amidieu du Clos. — Barbey d'Aurevilly, collaborateur du « Pays ». — Denis Barbert, médecin (1714-1780 ou 1785). — Famille Bleck ou Blech. — Jacques Cambry, antiquaire: lieux de sa naissance et de sa mort. — Le peintre Chavet. — Dorfeuille, de la Commune de Paris. — Patrimoine du cardinal Dubois. — Un ouvrage attribué au fermier

général Claude Dupin. - Le masque moulé de Gambetta. - Le général Garibaldi ne s'appelait-il pas originairement Garibaldo?. Me Guyonnet de Merville, patron de Balzac. - Le peintre Hyard ou Yard. - Le bibliophile Jacob et sa bibliothèque. - Famille de la Tour du Pin. — Le Roy, peintre du xvIII° siècle. — Le libraire Letourmy (xvIII° siècle). — Le Vassor de la Touche de Beauregard. — Maubreuil. Voir Montreuil. - Le conventionnel Oudot (1755-1841). - Les frères Peeters, peintres de marine. - Racine a-t-il été complice de l'empoisonneuse Voisin? - Mariage de Scarron. - Saint Vincent de Paul. Ses restes. - Identification de méreaux ou médailles de pélerinage. - Armoiries à déterminer : à 2 lions degueules. - La marche de Rakoczi. - Inscriptions des touristes pour rappeler leur visite. - Légendes de Collin de Plancy. — «La vie est vaine ». — Le Midi bouge, — L'im-parfait du subjonctif. — Lis vermeil. — Arnitole, arentelle, synonymes de toile d'araignée.

— Diabolo. — Initiales. — Guerchau. Guerchot. — Le Fangeisen. — Happechairs et menottes. — Une femme à barbe crucifiée. — Le Plan de Tapisserie - Paris au xvº siècle. - Maîtres de forge de la vallée de la Sarre. - Les roues de fortune. - Bancs du roi de Rome. - Papineau et les troubles du Canada. - Le refus de payer l'impôt. - Comte Achille de Montendre. - La légende de Paul et Virginie. - Le corps de Cyrano de Bergerac.

NECROLOGIE.



Google

## Comptoir National d'Escompte | SOCIÉTE GÉNÉRALE

DE PARIS

CAPITAL: 150 millions

ENTIÈREMENT VERSÉS

Siège social : 14, rue Bergère Succursale : 2, place de l'Opéra, Paris

#### LOCATION DE COFFRES-FORTS

Le Comptoir tient un service de coffres-forts à la disposition du public, 14, rue Bergère, 2, place de l'Opéra. 147, bouleverd Saint-Germain ; 49, avenue des Champs-Elysées et dans les principales Agences.

Sarantie et sécurité absolues



Compartiments depuis 5 francs par moi Une clet spéciale unique est remise à chaque locataire. combinaison est faite et changée à son gré par le locataire. - Le locataire peut seul ouvrir son coffre.

#### Bons à échéance fixe

Intérêts payés sur les sommes déposées : De 6 mois jusqu'à 1 an. 2 0/0 | De 18 mois jusqu'à 2 ans 3 0/0 De 1 an jusqu'à 18 m. 2 1/2 0/0 | A 2 ans et au delà .... 3 1/2 0/0 Les Bons délivrés par le Comptoir National aux taux d'intérêts ci-dessus, sont à ordre ou au porteur, au choix du Déposant. Les intérêts sont représentés par des Bons dintéréts également à ordre ou au porteur, payables semestriellement ou annuellement, suivant les convenances du Déposant. Les Bons de capital et d'intérets peuvent être endossés et sont par conséquent négociable

#### Villes d'eaux, stations balnéaires

Le COMPTOIR NATIONAL a des agences dans les principales Villes d'Eaux: Nice, Cannes, Vichy, Dieppe, Trouville-Deauville, Dax, Royat, Le Harre, La Bourboule, Le Mont-Dore, Bagnères-de-Luchon, etc.; ces agences trai-tent toutes les opérations comme le siège social et les autres agences, de sorte que les Etrangers, les Touristes les Baigneurs peuvent continuer à s'occuper d'affaires pendant leur villégiature.

#### Lettres de crédit pour voyages

Le Comptoir National D'Escompte délivre des Lettres de Crédit circulaires payables dans le monde entier auprès de ses agences et correspondants; ces Lettres de Crédit sont accompagnés d'un carnet d'identité et d'indications et offrent aux voyageurs les plus grandes commodités, en même temps qu'une sécurité incontestable.

Salons des Accredites. Branch office, 2, placs de l'opéra Spécial départment for travellers and letters of credit. Luggages stored. Letters of credit cashed and dehyered throughout the world.

Echange office. Letters and orwarded.

els received

Pour favoriser le développement du Commerce et de l'Industri

EN FRANCE

SOCIÉTÉ ANONYME. — CAPITAL **300 M**ILLIONS

Siège social: 54 et 56, rue de Provence, à Pari SUCCURSALES: 1, rue Halévy (Opéra); 134, ru Réaumur (place de la Bourse) et 6, rue de Sèvres, à Pari

Dépôt de londs à intérêts en compte ou à échéance fin (tauz des dépôts de 1 an à 35 mois, 3 o/o ; de 3 ans a 47 mois, 3 1/2 o/o ; de 4 ans à 5 ans, 4 o/o ; net d'impôte de timbre) ;— Ordres de Bourse (France et Etranger) Sous-criptions sans frais ; — Vente aux guichets de valeun livrées immédiatement (Obl. de Ch. de fer, Obl. a Bons à lots, etc.); — Escompte et Encaissement de Coupom Français et Etrangers: — Miseen règle de titres; — Avan-ces sur titres; — Escomptes et encaissements d'effets de commerce; Garde de Titres; Garantie contre le remboursement au pair et les risques de non vérification des tirages; — Virements et chèques sur la France et l'Etranger ; - Lettres de Crédit et Billets de Crédit circulaires; - Change de Monnaies étrangères. - Assurances (Via Incendie, Accidents), etc.

#### SERVICE DE COFFRES-FORTS

(Compartiments depuis 5 fr. par mois; tarif décroissant en proportion de la durée et de la dimension.) 86 succursales, agences et bureaux à Paris et dans la Banlieue, 534 agences en Province, 2 agences à l'Etranger (Londres, 52, Old Broad Street, et St-Sébastien) (Espagne, correspondants sur toutes les places de France et de l'Etranger.

Correspondent en Belgique: Société française de Banque et de Dépôts, Bruxelles, 70 rue Royale. Et Anvers, 22,

place de Meir.

#### Revue des Traditions populaires

Recueil mensuel de mythologie, littérature orale etbnographie traditionnelle et art populaire. Organe de la Société, dirigé par Paul SÉBILLOT. - 22' année : livraisons mensuelles in-8° de 48 a 64; pages avec illustrations en musique gravée. -Bureaux: 80, boulevard St-Marcel, Paris.

Pour recevoir un numéro spécimen, il suffit d'envoyer 25 centimes à Paul Sébillor 80 bou-

levard St-Marcel, Paris.

#### LES ANNALES ROMANTIOUES

Revue d'histoire du Romantisme

Paraissant tous les deux mois par

• fascicules de 80 pages grand in-8

Directeur : Leon SÉCHÉ

Bureaux: Paris, rue Censier, 20 bis.

Abonnement, Paris et Départements 20 francs, Etranger 25 francs, Numero 3 fr. 50.

## Revue du Traditionnisme

Revue mensuelle illustrée internationale du Folklore et des sciences qui s'y rattachent contenant la Bibliographie des Provinces.

Abonnement: France et Etranger, 10 francs Directeur : De Beaurepaire-Froment Parie · An Mai des Arfaures /18 arr 1

#### Libraires dépositaires de L'Intermédiaire des Chercheurs

CHÉRONNET, Lib., r. des Grands-Augustins, 19. FLOURY, boulevard des Capucines, 1. LIBRAIRIE PICARD. rue Bonaparte, 82. LIBRAIRIE DE SAINT-JORRE, rue Riche-lieu, 91. SAUVAITRE, boulevard Haussmann, 72.

TRUCHY(Leroy, succe), boul. des Italiens, 26.

DEPARTEMENTS

Caen: : Jouan, 98, rue Saint-Pierre, Niort. CLOUZOT, 22, r Victor Hugo.

#### LE COURRIER DE LA PRESSE

BUREAU de COUPURES de JOURNAUX

21, Boulevard Montmartre. Paris 2. Fondé en 1889

#### DIRECTEUR : A. GALLOIS

Adresse Tétégr.: COUPURES PARIS - Téléphone 101.50

Lit, découpe, traduit et fournit les articles de Journaux et Revues du Monde entier, sur tous sujets et personnalités. Est le collaborateur indispensable des Artistes, Littérateurs, Compositeurs, Savants, Hommes politiques, Diplomates, Commerçants, Industriels, Financiers, Jurisconsultes, Erudits, Inventeurs, Gens du Monde, Entrepreneurs, Explorateurs, Sportsmen, etc., en les tenant au courant de ce qui paraît dans tous les Journaux et Revues, sur Euxmêmes et sur tous les sujets qui les intéressent.

#### CASIER PARLEMENTAIRE

Relevé des Scrutins de votes et Nomenclature des Travaux des Sénateurs, Députés, Conseillers Municipaux et Conseillers Généraux

Répertoire du Journal Officiel de la République française
PUBLICATION MENSUELLE : 12 FRANCS PAR AN

#### LES REVUES

La Revue des Idées. — Etudes de critiques générales, paraissant le 25 de chaque mois. Rue du vingt-neuf juillet, Paris.

Revue d'histoire de Lyon. — Etudes, documents, Bibliographie, paraissent tous les deux mois, directeur M. S. Charléty, professeur à la Faculté des Lettres de Lyon. — 12 fr. par an. A. Rey. 4 rue Gentil. — Lyon.

Revue des questions historiques, paraissant tous les trois mois. — Fondée par le marquis de Beaucourt, 15, rue Saint-Simon, Paris. Directeur : Paul Allard.

La France de demain, directeur Gabriel Bonvalot, rédacteur en chef Arthur Maillet. 5 e. 20 de chaque mois. 26, rue de Grammont, Paris

Le mois littéraire et pittoresque. — Magazine très illustré, nouvelles, chroniques, études Le r. 1 fr. 5, rue Bayard

Wallonnia. — Archives Wallonnes mensuelles illustrées. Direct. O. Colson. 10, rue Henkar Liège.

Les Annales fléchoises de La Vallée du Loir. — Revue mensuelle illustrée, histoire, archéo-Flèche La ure 1 gie, littérato

Le Mercure de France. — Directeur Alfred Valette. Paraît le 1<sup>er</sup> et le 15 de chaque mois. Littérature critique, philosophie, poésie. Mouvet ment des lettres à l'étranger, 150 pages. 26, rue de Condé, Paris.

#### ARGUS DE LA PRESSE

FONDÉ EN 1879

L'Argus de la Presse est le collaborateur indique de tous ceux qui préparent un ouvrage, étudient une question, s'occupent de statistique, etc., etc.

L'Argus de la Presse sournitaux artistes, littérateurs, sayants, hommes politiques, tout ce qui paraît sur leui compte dans les journaux et revues du monde entier.

S'adresser aux bureaux de l'Argus, 14, rue Drouot, à Paris. — Téléphone.

L'ARGUS de l' « OFFICIEL », publié sous les auspices de l'ARGUS de la PRESSE, fournit les votes et la nomenclature des travaux parlementaires des sénateurs, députés, etc, etc.

## Au Rayon d'or

## GRANDE PARFUMERIE

Deux Maisons à Paris

148, rue de Grenelle. — Téléphone 714-03 178, rue du Temple. — Téléphone 100-03

Vente de toutes les marques de Parsumerie à priz très réduits

DERNIÈRE CRÉATION

#### Bouquet Marjolaine

### Guérison des maladies et indispositions des femmes

Par le meilleur et le plus agréable des traitements

## L'ÉLIXIR LUCINIA

Seul reconstituant de la femme

4 fr. 50 — Dans toutes les Pharmacies — 4 fr. 50

Renseignements gratuits et brochure tranco

Pharmacie Le Vannier, 57, r. Sainte-Anne Paris

## Etienne BOURGEY EXPERT EN McDAILLES

19, Rue Drouot, PARIS

Achète les Collections et Trouvailles de Monnaies anciennes, quelle que soit leur importance.

## Le BOUQUINISTE DIJONNAIS

Catalogue Périodique

DE LIVRES ANCIENS ET MODERNES

en tous genres et spécialement littérature

Livres illustrés, romantiques et éditions originales.

envoi régulier sur demande à :

F. PRIVAT Libraire-Antiquaire,

11, rue du Chapeau Rouge à Dijon.



Une visite s'impose à la

### Maison Em. Terquem, 19 r. Scribe

PARIS

Maison bien connue pour ses Bibliothèques tournantes

BT MOBILIER DE CLASSEMENT

ARTICLES DE BUREAUX ET FINE ÉBÉNISTERIE

C hoix varié d'articles pour cadeaux et souvenirs

Maroquinerie et Librairie de Luxe Em. TERQUEM, 19, rue Scribe. (Têl. 303-59) PARIS

## Librairie C. CLAVREUIL & R. RIEFFEL

2, Rue Furstenberg 2, (Près l'Eglise St-Germain des Prés)

ACHAT DE BIBLIOTHÈQUES & LOTS DE LIVRES

Envoi sur demande du Catalogue mensuel (Sciences militaires, Mémoires, Provinces, etc.).

## VINS DU CHATEAU D'ORTAFFA

Ortaffa. — (Pyrénées-Orientales). S > Téléphone

#### CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE PARIS 1904, Médaine d'Argent

La barrique de 220 litres environ rendue en gare de Brouilla (Pyr.-Orient.) fût compris. Fût retourné franco en gare de Brouilla en bon état déduit pour 10 francs d'un nouvel envoie Payements à 60 jours net ou à 30 jours 2 0/0 d'escompte.

| Bon ordinaire             | 8° 5 | 44 fr. |
|---------------------------|------|--------|
| Haute-Plaine              | 9°   | 46 fr. |
| Coteaux-Carignan          | 10°  | 48 fr. |
| Coteaux-Carignan extra    | 110  | 50 fr. |
| Coteaux-Carignan surchoix | 120  | 52 fr. |
| Vin blanc de table        | 00   | 58 fr. |

Ces vins sont garantis par le propriétaire, vieil abonné de l'Interméaraire, pur jus raisins frais et sans aucun mélange de vin de sucre. Deux échantillons contre o fr. 50 centimes.

Adresse: CHATEAU d'ORTAFFA. ORTAFFA. (Pyrénées-Orient)

Vins des Domaines de Trillac

A SAINT-MICHEL-LA-RIVIÈRE

VINS

& Spiritueur

Cours du Chapeau-Rouge

BORDEAUX

10 0/0 de remise

Vins purs de la Gironde garantis naturels echantillons franco sur demande 43º Année

31m,r. Victor Massé

PARIS (IX')

Cherches et vous trouveres

Bureaux : de 2 à 4 heures



Nº 1160

81<sup>M</sup>,r.Victor Massé PARIS (IX')

Bureaux: de 2à 4 houres

# L'Intermédiaire

#### DES CHERCHEURS ET CURIEUX

Fondé en 1864

QUESTIONS ET RÉPONSES LITTÉRAIRES, HISTORIQUES, SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES
TROUVAILLES ET CURIOSITÉS

383

Nous prions nos correspondants de vouloir bien répéter leur nom au-dessous de leur pseudonyme, et de n'écrire que d'un côté de la feuille. Les articles anonymes ou signés de pseudonymes inconnus ne seront pas insérés

### Questions

La couleur des grands hommes. · La couleur de leurs cheveux, naturellement. Cette question a-t-elle été étudiée? Y a-t-il moyen de dresser des listes de bruns et de blonds? C'est fort important pour l'histoire de l'évolution, du moins à mon point de vue personnel. J'estime, en effet, que l'évolution va du brun au blond. Et, d'autre part, je crois que le génie est un fait primitif, un fait qui fut au moins aussi fréquent aux temps très anciens qu'aux temps modernes. J'ai commencé d'exposer cette idée dans Une loi de constance intellectuelle (Mercure de France, mai-juin 1907). Par génie, j'entends surtout le créateur, l'artiste, le poète, l'apporteur de nouveau dans tous les genres, même religieux ou philosophique.

Ceci exposé, de quelle couleur étaient,

par exemple:

Rabelais, Montaigne, Marot, Ronsard, Malherbe, Richelieu, Corneille, Racine, Molière, Bossuet, Montesquieu, Voltaire, J.-J. Rousseau, Napoléon, Chateaubriand, V. Hugo, Vigny, Cuvier, Musset, Michelet, Sainte-Beuve, Baudelaire, Renan, Pasteur, Verlaine, etc.. et en dehors de la France: Shakespeare, Byron, Darwin,

Gæthe, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, etc., etc.?

384

L'érudition universelle de l'Intermédiaire possède certainement, sur cette question, des renseignements nombreux. REMY DE GOURMONT.

Le droit de grâce. — « Le roi, souverain iuge, peut toujours condamner, mais il peut aussi arrêter le cours de la justice (lettres d'interdiction), il peut, enfin, lorsque la sentence est rendue, lever cette sentence, c'est à dire grâcier; et cela est vrai dès la période mérovingienne. Les feudataires qui délivrent, comme le roi, de lettres de justice, et comme le roi sont juges, jouissent comme le roi, du droit de grâce. » (Histoire des institutions politiques et administratives de la France, par Paul Viollet, tome ll page 234).

Cette dernière particularité ôte au droit de grâce le caractère que les polémiques actuelles lui prêtent. On en fait une émanation du droit divin. Le roi, oint du Seigneur, est justicier après Dieu. Mais si les feudataires ont pu jouir de ce privilège, le droit de grâce n'est plus qu'un

apanage de la souveraineté.

C'est ainsi d'ailleurs qu'il pourra passer des rois légitimes à la branche cadette et à l'empire, et, ce qui est plus extraordinaire, aux chess élus de l'Etat républicain.

La question est celle-ci : comment expliquerait-on le caractère d'origine mystique du droit de grâce ?

Enfin, ce droit de grâce - soumis à

LVI-8

« mort de Julien l'Apostat qui existent « encore... » Quelles sont ces incertitudes, quel est l'auteur qui les a semées et dans quel ouvrage se lisent-elles ? Au lieu de quatorzième siècle, ne faudrait-il pas lire quatrième siècle? LACH.

945

Le serf du Mont Jura. — En 1790, on présenta, avec beaucoup de mise en scène, à l'Assemblée Nationale, ce paysan qui avait, disait-on, cent vingt et un ans. Etait-ce bien son âge? A-t-on la date de sa mort?

SIR GRAPH.

Hôtel privé de Mlle Lange en 1797. — Où était situé l'hôtel privé de Mlle Lange? Les frères de Goncourt laissent entendre qu'il se trouvait rue Saint-Georges. A quel numéro? 14? La maison existe-t-elle encore? En connaît-on l'aménagement intérieur à l'époque où l'habitait la belle courtisane? H. L.

Le Théâtre de la rue de la Loi. — Je lis depuis quelques jours un petit entrefilet qui fait le tour de la presse, et à peu près ainsi conçu:

On démolit en ce moment un vieil hôtel de voyageurs situé square Louvois. Cet hôtel avait été bâti sur l'emplacement de l'ancienne salle de l'Opéra inaugurée sous la Restauration. C'est là que se rendait le Premier Consul le jour de l'âttentat de la rue saint-Nicaise, et c'est aussi là que le duc de Berry fut assassiné par Louvel pendent une représentation.

Et voilà comme on écrit l'histoire! Et les journaux reproduisent la note sans la rectifier!

Sans faire remarquer plus qu'il ne convient ce Premier Consul qui se rend à une salle inaugurée sous la Restauration (Déjà! comme on disait à la Cour d'Henri III en entendant annoncer Molière, dans la joyeuse fantaisie d'Hervé), j'appelle l'attention des historiens du vieux-Paris sur les points suivants, car je n'ai en ce moment aucun document sous la main : la salle de la rue de la Loi, bâtie sur l'emplacement de l'ancien hôtel Louvois, n'occupait-elle pas exactement le carré formé par le square Louvois actuel? Je rappellerai à ce propos que l'on accusa mademoiselle de Montansier, qui avait fait bâtir cette salle, d'avoir voulu mettre le feu à la Bibliothèque située visà-vis. Cette accusation assez absurde par

elle-même n'aurait plus eu du tout sa raison d'être si la façade du théâtre avait été placée en retrait, à l'endroit où l'on démolit l'hôtel de voyageurs cité plus haut. De plus, il me semble bien avoir vu des gravures représentant parfaitement la façade du théâtre sur l'alignement des numéros impairs actuels de la rue Richelieu (alors rue de la Loi).

L'Opéra fut installé dans cette salle après sa confiscation à mademoiselle de Montansier — le procès dura vingt ans c'est-à-dire en 1794. On l'appela d'abord Théâtre de la République et des Arts, puis Académie impériale de Musique... Il ne s'agissait donc pas d'une salle inaugurée sous la Restauration. Et c'est là que l'Opéra resta jusqu'en 1820. Mais l'auteur de la note se trompe encore lorsqu'il fait assassiner le duc de Berry pendant la représentation du 13 février 1820. Louvel — si je ne me trompe, n'entra pas dans la salle, et assassina le duc sous le péristyle, au moment où celui-ci se disposait à monter en voiture. Cette scène a été popularisée par la gravure.

Mais comme j'écris ces choses de souvenir, et sans documents sous la main, je prie nos collaborateurs de m'aider à rectifier la note actuelle.

H. L.

Imposte en bois de la rue de l'Homme-Armé. Le Samson de la rue du Dragon. — Les Parisiens ont vu longtemps dans la rue du Dragon une plaque, en terre cuite émaillée, représentant Samson déchirant un lion. Cette enseigne de l'hôtel du fort Samson passait pour une œuvre authentique de Bernard Palissy. Quand M. Léon de Laborde était conservateur au Musée du Louvre, vers 1852, il voulut l'acquérir pour le Musée. On refusa de la lui vendre. Ce petit monument fort curieux a disparu deux ou trois ans après la Commune de 1871.

Quelqu'un des lecteurs de l'Intermédiaire saurait-il ce qu'est devenue cette œuvre précieuse du grand artiste?

Dans la rue de l'Homme-Armé, avant son élargissement, au-dessus d'une grande porte cochère, se voyait une imposte en bois dans laquelle était sculpté un bas-relief représentant, croyons-nous, le Passage du Rhin par Louis XIV. Un beau

jour, entre 1875 et 1880, le bas-relief disparut, remplacé par du plâtre.

Il fut évidemment acquis par un amateur. Dans quelle collection se trouveraitil actuellement?

Chutes du Parana au Brésil. — Les journaux ont publié, l'année dernière, que la Commission réunie pour délimiter les frontières du Paraguay et du Brésil, avait découvert des chutes formées par le Parana, chutes d'une grandeur et d'un volume supérieurs à celles du Niagara et du Zambèze.

Où pourrait-on se renseigner à ce sujet?

Montalet sous Meudon. — Une description de 1822 dit que cette charmante solitude, qui domine le cours de la Seine, fut longtemps habitée par une femme célèbre par sa beauté et que, depuis, elle a été embellie par deux ministres puissants qui venaient s'y délasser du tumulte de la capitale.

Quels furent ces trois personnages?

Sus.

Balthazar de Ricé. — Nous serions désireux d'avoir des renseignements sur la descendance de Claude Melchior Balthazar de Ricé, seigneur de Loye, comte de Bérin, en Mâconnais, qui épousa le 8 avril 1724, Marie-Yon de Jonage et mourut le 28 mars 1726.

De son mariage il avait eu:

1. Françoise-Marie de Ricé, née le

13 décembre 1724.

II. Charles Marie de Ricé, comte de Berin, ministre plénipotentiaire de Parme près la cour de France, gentilhomme d'honneur de Monsieur, né le 13 avril 1726 et mort en 1783, après avoir épousé, en 1782, Marie-Gabrielle de Jaucourt.

De cette union étaient nés :

de Ricé, lieutenant-colonel d'artillerie.

✓ de Ricé, chanoinesse du chapitre noble de Neuville-sur-Saône.

C'est sur ces deux derniers que nous tiendrions à être renseignés, en connaissant les dates de leurs naissances et décès, l'union qu'a pu contracter le lieutenantcolonel d'artillerie, la postérité qui en est résultée.

Au début de la Restauration, un comte | Viste?

de Ricé joua un rôle assez important auprès du marquis de Jaucourt qui fut un des collaborateurs de Talleyrand. Ce personnage est-il celui qui nous occupe et qui

par sa mère était allié aux Jaucourt.

Comte DE JONAGE.

Brunet de Renoudière, de Brye de Vertamy, Brunel de Bonneville: armoiries à déterminer. — On serait reconnaissant à l'intermédiairiste qui voudrait bien indiquer les armoiries des trois familles suivantes:

De Brunet de la Renoudière, de Brye de Vertamy, Brunel de Bonneville.

LASCOMBES.

De Coucy. — Les sires de Coucy portaient comme armoiries: Fascé de vair et de gueules, de six pièces. Un intermédiairiste peut-il me donner les modifications apportées à ces armoiries par les branches de la famille? et m'indiquer les cimiers, casques et couronnes, ainsi que les supports portés dans les différentes branches de cette famille?

JEAN-HENRI.

Marcellin Desboutin. — Ce célèbre graveur signait quelquefois « baron de Rochefort ». Quels rapports existent entre sa famille et celle des marquis de Rochefort? Quelles sont ses armes?

Prof. Luigi P.

**Devicque.** — Pourrait-on savoir en quelle année est mort un écrivain appelé Ed. Devicque, auteur du Fils de Jean-Jacques (Sartorius édit. 1862). A-t-il des descendants?

GASC-DESFOSSÉS.

Madame Grévedon. — Femme du lithographe de ce nom (1776-1860) naquit en 1792 et mourut en 1864. Ce fut une femme de beaucoup d'esprit, actrice du Gymnase; sa fille épousa Regnier de la Comédie-Française. On écrit d'elle en 1832: « Madame Grévedon est charmante, on cite son amabilité; c'est probablement ce qui l'a attachée fortement à l'un de nos plus féconds vaudevillistes, avec lequel elle passe ses jours depuis une dizaine d'années... etc. »

Quel est le nom de l'heureux vaudevilliste?

Madame Gillot de Sainotonge, poète. — En 1695 une femme poète dédia à son Altesse Royale Madame, un Recueil de poésies galantes signé Gillot de Sainctonge, qui fut imprimé en janvier 1696.

Un obligeant confrère pourrait-il me dire si ce nom est celui de la famille de la dame, ou celui de son mari; dans ce dernier cas je serais très heureux de savoir quelle a été leur descendance et dans quelle province vivait la famille Gillot de Sainctonge. Y aurait-il eu au xvuº siècle une alliance entre un Gillot et une demoiselle de Sainctonge issue de la famille de ce nom anoblie dans la personne d'un maire de la Rochelle en 1373; et de la peut-être l'origine du nom Gillot de Sainctonge?

Compositions manuscrites de Paganini. — Dans le journal La Croix du 12 courant je lis que:

Dans les archives de l'Hôtel de Ville de Pérouse on a découvert les manuscrits origiginaux de 14 compositions du célèbre violoniste Paganini, et qu'un banquier anglais,
M. Russel a offert 300.000 francs pour cinq
de ces pièces, et M. Pierpont Morgan, le milliàrdaire américain a voulu donner un million pour les 9 autres pièces. Mais en cette
circonstance, le gouvernement italien est intervenu en défendant au Conseil municipal
de vendre ces autographes.

Ne pourrait-on connaître le titre de ces 14 compositions et sont-elles inédites? VICTOR DESÈGLISE.

Le chevalier d'Urre. — Cet artiste amateur à gravé, en 1780, d'après Joseph Vernet, Les Femmes à la pêche, avec un certain talent. Son estampe est dédiée à Mme la présidente de la Thieuloy.

Pourrait-on nous en donner une notice biographique? Sus.

Amoiries à déterminer: à argent à la flèche montante. — D'argent, à la flèche montante (?) de... chargée en cœur d'un flanchi ou sautoir alésé d'... en fasce et accempagnée de 4 étoiles d... accostées de 2 croissants... 2 étoiles en chef et 2 en pointe. A quelle famille appartiennent ces armoiries ?

DE LA M.

Monogramme à identifier: M. A. — Quel est le peintre du xv<sup>e</sup> ou du xv<sup>e</sup> siècle qui signait ainsi:

Dr Louis Bisch.



L'auteur du « Chroniqueur désœuvré ». — On attribue d'ordinaire à Mayeur de Saint-Paul, acteur de l'Ambigu-Comique, la paternité du Chroniqueur désœuwé ou l'Espion du boulevard du Temple, libelle d'une violence et d'une crudité de termes excessives qui parut en 1782.

Je n'y contredis pas. Mayeur de Saint-Paul avait des lettres. Certaines de ses comédies eurent, à juste titre, du succès; et quelques-uns de ses livres se laissent encore lire.

Mais, après M. Paul Briquet, je retrouve des pages entières du Chroniqueur désauvré dans la Gazette noire de Théveneau de Morande, autre pamphlet non moins âpre et non moins licencieux, qui fut publié en 1784.

Que l'auteur de cet ouvrage scandaleux ait plagié Mayeur, je n'en serais pas autrement surpris. Ce misérable Morande était capable de tout, à moins qu'il ne se e fût entendu avec Mayeur pour une spéculation de librairie qui était bien dans les mœurs du temps. Combien alors de ces pamplets se rééditaient, en tout ou partie, sous d'autres titres!

Quoi qu'il en soit, la question d'attribution serait à élucider.

Pensée d'un sage. — Le délicat et fin poète André Lemoyne, mort en février 1907, a écrit les vers suivants, qu'on trouve, sous le titre de *Pensée d'un sage*, dans le tome III de ses *Poésies* (p. 87; Paris, Lemerre, s. d.):

Ainsi parle un ancien poète d'Orient : Cher enfant désiré, lorsque tu vins au monde, Tous riaient... Dans les cœurs la joie était prosonde, Et toi seul tu pleurais, dans tes larmes criant.

Vis en sorte qu'un jour, quand plus tard viendra (l'heure Où la Mort étendra son doigt sur ta demeure, Ten départ soit un deuil pour tous... que chacun pleure, Lorsque toi seul, en paix, t'en iras souriant.

Je me souviens d'avoir vu cette même pensée d'un sage, mise en vers par un autre poète; mais lequel?

ALBERT CIM.

Cirogrille. — Quel pouvait être l'animal autrefois connu sous ce nom, et dont l'étymologie est d'autant plus troublante qu'on le trouve écrit dans les actes sous les trois formes de : cirogrillus, cyrogrillus et chirogrillus?

Il avait une certaine valeur, puisque:

1º en 1225, un seigneur déclare devoir
l'hommage, et un cirogrille à son évêque,
à chaque fête de Saint-André (Plantavit
de la Pause: Chronologia præsulum lodovensium); 2º en 1243, deux habitants
acquittent leur taille, l'un avec « unam
capam viridi, cum penna cirogrillorum »,
l'autre avec « unum mantellum cum
penna cirogrillorum » (Procès-verbaux
des enquêteurs royaux pour la sénéchaussée de Beaucaire, 1247-48).

En outre, il constituait un gibier rare, puisqu'un acte relate ce fait qu'un certain « Roquerius caperat unum cirogrillum in nemore », et, de plus, la chasse en était interdite « nullus homo erat ausus venari cirogrillos ». (Procès-verbaux précités).

Le cirogrille n'était donc pas un animal domestique, un porc gras, par exemple, comme le croyait l'auteur de la chronologie précitée, et sa dépouille servait de fourrure ou, en tout cas, d'ornement. Ce n'était pas non plus un porcépic, selon la traduction de Ducange. Enfin, il était de petite taille, puisqu'il en fallait plusieurs, ainsi que l'indique le pluriel employé en parlant de lui, pour constituer un vêtement.

Quant au mot « penna » il se dit des plumes de la queue ou de l'aile, et non d'un duvet ou fourrure.

En résumé, le cirogrille, petit animal sauvage, rare et précieux, servait, après sa mort, à confectionner « cum penna » un vêtement estimé. Quel pouvait être cet animal?

A. V.

Origine du mot « nareux ». — Quelque aimable correspondant pourraitil me dire d'où vient le mot « nareux » qui est très employé en Lorraine dans le langage courant, mais qui n'a pas son équivalent dans le français académique? On s'en sert pour désigner une personne délicate, sensible, qui éprouve facilement des répugnances pour toute espèce de choses.

Comme je ne crois pas avoir jamais vu

952

ce mot écrit, j'ignore son orthographe e je ne sais s'il prend un ou deux r.

A. B.

Villégiature. — Un mot qui semble d'origine moderne.

A quelle époque remonte-t-il?

RIP-RAP.

Quand on prend du galon, l'on n'en saurait trop prendre. — Je n'ai pas sous la main, ni Rozan, ni Alexandre Roger; mais pourrait-on me donner l'origine exacte de ce dicton populaire transformé en alexandrin? Paul Edmond.

En prendre pour son rhume. — Au régiment, au lycée, dans le monde artiste, et, depuis quelque temps, dans tous les mondes à peu près, on se sert de la formule que voici pour exprimer l'idée d'une réprimande, d'une punition certaine à brève échéance:

« Tu vas en prendre pour ton rhume »; on dit aussi « Il en a pris pour son rhume » etc., etc.

Je désirerais savoir l'origine de cette phrase qui n'est certainement pas d'un style très relevé, mais qui est d'un emploi journalier. J. L.

Cromlechs circulaires, — N'a-t-on jamais émis l'hypothèse que ces monuments avaient pu être à la fois consacrés au soleil et à la mesure du temps, le menhir central servant comme style de cadran solaire et les pierres rangées autour comme repères des heures? Si cela a été écrit, je désirerais les références bibliographiques.

Bâtonnier de l'ordre des avocats.

— Est-il exact de penser que le nom de bâtonnier des avocats tire son origine de la fête de sainte Catherine? Au xivo siècle les avocats avaient constitué une confrérie placée sous le patronage de saint Nicolas et de sainte Catherine, confirmée par lettre de Philippe VI, d'avril 1342.

Dans les grandes solennités, cette corporation sortait bannière en tête et cette bannière était portée par le doyen. Cet usage a-t-il persisté jusqu'à la première Révolution?

## Réponses

Le rôle de Mareschal dans l'accuation d'empoisonnement portée contre le duc d'Orléans en 1712 (LVI, 888). — Le grand dauphin a-t-il èté empoisonné comme le prétendaient Fagon, Boudin et toute la Faculté?

Ce fut la question que se posa Mareschal, seigneur de Bièvre, chirurgien de Louis XIV qui, au rebours de ses collè-

gues, conclut par la négative.

Cette question a été traitée à fond, dans un ouvrage d'intérêt considérable et soutenu, écrit avec autant d'érudition que d'élégance, (Georges Mareschal, seigneur de Bièvre, chirur gien et confident de Louis XIV, 1658-1736, par le comte Gabriel Mareschal de Bièvre (vol. in-8 cavalier de 600 pages, 16 gravures et fac-similé.

Plon-Nourrit. Paris, 1905).

ll est difficile de rencontrer, dans une étude aussi poussée, plus de science unie à plus d'agrément : c'est un monument définitif élevé à un médecin admirable, qui domine son temps de toute la hauteur du talent, du savoir et du caractère. Le dau-, phin, la dauphine et le petit dauphin succombèrent à une rougeole pourprée épidémique qui fit plus de cinq cents victimes à Paris en moins d'un mois et peut-être eurent-ils résisté à la violence de la maladie sans le traitement inepte qui leur fut appliqué.

Le roi était persuadé de la culpabilité du duc d'Orléans. Il avait déjà autorisé l'ouverture du procès criminel contre Homberg, chimiste de ce prince, qui passait pour avoir préparé le poison. Ce fut l'intervention courageuse, intelligente, énergique de Mareschal qui évita au roi

de commettre cette faute :

– « Que prétendez-vous par là, Sire? lui dit-il. Afficher partout la honte prétendue de votre plus proche famille. Et quel en sera le bout? de ne trouver rien et d'en avoir la honte vous-même. Si par impossible, et je répondrais bien que non, vous trouviez ce qui vous fait chercher, feriez-vous couper la tête à votre neveu qui a un fils de votre fille et publier juridiquement son crime et son ignominie? Et si vous ne trouvez rien comme sûrement il n'y a rien à trouver, irez-vous faire dire à tous ses ennemis et l

les vôtres que c'est parce qu'on n'a pas voulu trouver. Croyez-moi, Sire, cela est horrible; épargnez-vous le ; révoquez la permission de tout à l'heure, ôtezvous de la tête des horreurs, des noirceurs fausses, qui ne sont bonnes qu'à abréger le reste de vos jours et à les rendre très misérables » (Saint-Simon t. X p. 267).

La postérité naturelle de Louis **XVI** (LVI, 719, 788, 841). — Je n'ai pas lu l'article de l'Echo de Paris auquel fait allusion le signataire de la dernière question concernant la postérité naturelle de Louis XVI. A tout hasard je viens donc dire seulement ceci : Suivant une tradition dont un savant moderne aurait les preuves, Louis XVI, dans un unique moment d'égarement prouvant qu'il n'était pas exempt de passions et qui donne plus de mérite encore peut-être à tout le reste de sa vie privée, uniquement consacrée à lutter pour le bien, Louis XVI, dis-je, aurait succombé dans les bras d'une dame d'honneur dont je tairai le nom, au moment où celle-ci venait, au cours d'une nuit d'angoisse, le tranquilliser en lui apprenant que Madame Royale, très malade, était définitivement hors de danger. Il en serait résulté une fille, mariée depuis lors et devenue la mère d'un grand écrivain catholique du xix siècle. Sa postérité est éteinte. Le fait relaté plus haut n'aurait été qu'un accident dans la vie du Roi. Peu d'initiés connaissent cette rumeur dont l'évocation précise serait pénible à plusieurs familles. Comme il n'a pas un intérêt historique de premier ordre, est il très utile d'y insister davantage?

Baron DE MARICOURT.

Une culotte deSaint-Just(LVI,777. 850, 899). - Une faute d'impression fait dire à notre distingué confrère Jean-Bernard, Normand:

Harmand, de ses prénoms Jean-Baptiste était bien membre de la Convention, où il était désigné sous le nom d'Harmand de la Meuse. Il n'a donc rien de commun avec François, qui fut préfet de la Mayenne sous l'Empire. Une particularité curieuse de son existence, c'est que pendant la réaction thermidonienne, il fut délégué par ses collègues pour aller visiter, à la prison du Temple, le Dauphin. Ses impressions furent consignées dans ce volume d'Anecdotes, où il parle de la Culotte de Saint-Just, que je considère, avec notre confrère, jusqu'à plus ample informé, comme un absurde racontar.

SIR GRAPH.

Le régiment des gardes suisses à l'attaque du château des Tuileries, le 10 août 1792 (LVI, 777, 841, 902).

— Voici le titre de l'ouvrage demandé: « Recueil des pièces relatifs au Monument de Lucerne, consacré à la mémoire des officiers et soldats suisses, morts pour la cause du roi Louis XVI, les 10 août, 2 et 3 septembre 1792, suivi de la Lettre d'un voyageur français présent à l'inauguration du dit monument, le 10 août 1821 ». Paris, Didot, l'année 1821, gr. in-8°.

Cet ouvrage renferme l'état primitif des officiers, sous-officiers et soldats de l'ancien régiment des gardes-suisses qui se sont trouvés à l'attaque du château des Tuileries

Je relève, dans la liste des militaires du canton des Grisons, le nom de Chrétien-Antoine Cadufs.

Je prêterai volontiers au collègue interrogateur, mon exemplaire.

GEO. L.

Les contrôles du Régiment des Gardes Suisses en 1792, existent encore au ministère de la Guerre à Paris.

C'est aux Archives historiques qu'on devrait les trouver; mais faute de place, ces contrôles sont encore aux Archives administratives.

PIETRO.

Les Mousquetaires en 1814 (LVI, 833, 902).—Lamartine entrait en 1814 aux gardes du corps réorganisés par Louis XVIII, tandis que le jeune Alfred de Vigny, âgé de 16 ans 1/2 endossait le bel uniforme rouge des gendarmes de la Maison du Roi. Cette compagnie qui marchait la première des compagnies rouges, avait été réorganisée par ordonnance du 15 juin 1814 et placée sous le commandement du capitaine lieutenant comte Etienne de Durfort. Les compagnies Rouges furent supprimées le 1er septembre 1815. Elles accompagnèrent dans son exil le roi Louis XVIII, durant les Cent-Jours,

Alfred de Vigny quitta les gendarmes

pour entrer dans un régiment à pied de la Garde Royale. Il donna sa démission en 1827, ayant le grade de capitaine.

956

Dans Servitude et Grandeur militaire, livre I, chap, Iv (Laurette ou le cachet rouge) Alfred de Vigny évoque le souvenir de sa retraite sur la Belgique lorsqu'il suivait le roi Louis XVIII (19 mars 1814).

Quant aux mousquetaires gris ou grands mousquetaires ils furent crées et supprimés aux mêmes dates que les autres corps de la Maison Rouge.

Leur capitaine-lieutenant était le comte de Nansouty. Ils étaient casernés au quartier de cavalerie de l'Arsenal.

Parmi les corps formant la Maison du Roi, la deuxième restauration ne conserva que les gardes du corps et les Cent-Suisses. B. P.

J'ai certainement lu dans une biographie de Géricault que l'illustre peintre du Naufrage de la Méduse entra dans les mousquetaires de 1814. LÉDA.

La princesse Louise de France (LVI, 778, 856). — La princesse Louise d'Orléans sera princesse de France quand son frère sera Roi de France. Elle n'est d'ailleurs pas seule à usurper ce titre, car sa sœur, la duchesse d'Aoste, en paraphe en long et en large ses photographies.

Comte M. A.

Dans l'Illustrirte Zeitung, n° du 5 décembre 1907, on voit les portraits en pendants de la princesse Louise de France et de son époux, l'infant Charles de Bourbon-Sicile. Et dans l'article les accompagnant, la mariée est constamment qualifiée de Louise de France. Ce fait relevé dans un journal qui n'est pas seulement une feuille d'images, mais a un caractère très sérieux, me semble mériter l'attention. Il prouve que, en Allemagne, c'est-à-dire dans un pays très protocolaire et de vieilles traditions monarchiques et aristocratiques, on considère la famille dite d'Orléans, comme la famille de France, tout court.

Et il en est de même en Angleterre, puisque dans deux images données par le Graphic, n° du 23 novembre 1907, pp. 707 et 712, la mariée, fille du comte de Paris. est qualifiée de princesse Louise de France.

C'est que les questions de parenté, de succession, d'agnation, pour tout dire d'un mot, sont au dessus de tous les faits, fussent-ils l'indignité d'un membre tel que Philippe-Egalité, et une révolution comme celle de 1830. Aucun tribunal n'a eu le pouvoir de prononcer, et n'a prononcé la déchéance de la famille d'Orléans au point de vue des droits agnatiques. Quant aux jugements portés par la conscience des individus ou des partis, ce sont des opinions et rien de plus.

Je ne voudrais pas, en parlant ainsi, éveiller, réveiller peut-être, des polémiques aussi dépourvues d'effets que les droits de la famille de France qui sont assurément en sommeil depuis longtemps, et sans doute pour longtemps, Mais à une affirmation péremptoire et sans phrases, j'ai cru pouvoir en opposer une toute contraire. Voilà qui est fait.

H. C. M.

Le prince Napoléon et la francmaçonnerie (LVI, 52, 233). — Au retour d'un voyage, je viens seulement de prendre connaissance de l'Intermédiaire dù 20 août dernier où notre confrère M. André Lebey dit que « la fameuse Société de Saint-Vincent de Paul, toute-puissante, quoique dejà près de son déclin, » en 1861, mena une vive campagne pour empêcher le prince Napoléon d'être nommé grand-maître de la franc-maconnerie! Je ne vois pas bien quel rôle aurait pu jouer, en cette affaire, la Société de Saint-Vincent de Paul qui est composée de catholiques ayant pour but de visiter les pauvres, de les assister et de leur procurer les secours moraux et matériels dont ils peuvent avoir besoin. Il est aussi difficile d'admettre que des catholiques, avant choisi saint Vincent de Paul pour patron, aient jamais eu l'étrange fantaisie de « vouloir réconcilier avec l'Eglise » une société secrète depuis longtemps condamnée par le Saint-Siège comme anti-religieuse, immorale et anti-sociale. (Je ne fais que reproduire ici les termes des sententes pontificales).

La vérité (d'où a pu naître la confusion faite par M. Lebey) est qu'en 1861 M. de Persigny, alors ministre de l'Intérieur, prétendit assimiler la Société de Saint-Vincent de Paul à la franc-maçonnerie et lui imposer, comme à cette dernière, un

grand-maître ou président désigné par l'Empereur.

La Société de Saint-Vincent de Paul ne voulut accepter ni cette assimilation qui lui paraissait injurieuse (puisque la franc-maçonnerie est une société secrète organisée contre l'Eglise), ni ce patronage officiel qui aurait nui à son indépendance. Malgré les difficultés qu'on lui suscita dès lors, elle a continué à faire le bien au grand jour et sans jamais s'occuper de politique.

M. Emile Ollivier, dans son Empire libéral (tome V, p. 270 et suiv.), et M. Pierre de la Gorce dans son Histoire du Second Empire (tome IV, p. 134 et suiv.) ont consacré chacun un intéressant et instructif chapitre à cette question.

Aujourd'hui, loin dêtre à son déclin , la Société de Saint-Vincent de Paul, née à Paris, sous Louis-Philippe, a étendu ses ramifications dans tous les pays. Son dernier Bulletin nous montre que le total des sommes recueillies par ses conférences, dans le monde entier, s'est élevé, en 1906, à la somme de seize millions de francs qui ont été distribués aux pauvres, non en argent mais en bons de pain, vêtements et secours en nature de toute sorte.

J. de Witte.

Les Arènes de la rue Monge (T. G., 56). — Il vient de paraître un volume de M. Bournon, consacré aux Arènes de Lutèce. Un rapide examen de cet ouvrage, où l'on trouve d'ailleurs d'utiles renseignements, fait regretter à un ami de l'auteur que l'époque de 1883, à laquelle l'achat du terrain des Arènes fut effectué, ait été très sommairement traitée. tandis qu'une étendue considérable est donnée à la période de 1870, celle où les propositions d'achat de l'autre partie des Arènes, qui est restée dans les constructions de la Compagnie des Omnibus, furent dédaigneusement repoussées par le gouvernement impérial et par le Corps législatif.

Il semble, d'après le livre de M. Bournon, qu'en 1883, il ait suffi d'une lettre de Victor Hugo et d'une intervention de Victor Duruy, pour décider du vote du Conseil municipal. Oh! que non; et la discussion, au contraire, prit l'importance d'un événement parlementaire, plein d'intérêt pour qui la relirait aujourd'hui dans

les documents à l'appui. La Commission de 1883, qui avait à sa tête M. Henri Martin et M. Victor Duruy, et qui comprenait tout ensemble des savants illustres et des membres du Conseil municipal, dut se livrer à une active propagande, dont les proces-verbaux de ses nombreuses séances portent la trace. Au Conseil municipal même, la lutte fut longue et passionnée, et jusqu'à la dernière minute on put craindre un échec.

Il ne me revient aujourd'hui que des souvenirs imprécis de ces débats, mais je pourrais nommer un actif et militant collaborateur de l'Intermédiaire (et pourquoi ne pas le nommer? M. Lucien Delabrousse), qui y prit une part prépondérante et peut-être décisive, en sa qualité de conseiller municipal. C'est lui, certainement, à mon humble avis, qui enleva le vote par ses éloquents efforts. Est-ce qu'il ne pourrait pas reprendre la plume pour rafraîchir quelque peu ici une question qui n'intéresse pas seulement l'histoire de Paris, mais qui constituerait un chapitre de l'histoire de France, dont Henri Martin sentait bien la valeur : Comment furent conservées, en 1883, les Arènes de Lutèce!

 Le mur murant Paris rend Paris murmurant » (LVI, 894). — J'ai lu autrefois dans je ne sais plus quelle histoire des barrières de Paris que ce vers avait pris naissance, non pas sous Louis XV, mais sous Louis XVI, au moment de la construction de l'enceinte des fermiers généraux :

Lettres patentes du 18 octobre 1787, réglant le moyen d'empêcher la fraude des droits à l'entrée de Paris (art. 5): Permettons à l'adjudicataire de nos fermes, contormément à l'article 557 du bail de Forceville, de faire planter ou construire tels barrières, clôtures, bureaux et fossés et en tels lieux que bon lui semblera pour la perception des droits nonobstant tous arrêts contraires.

M. Lucien Lambeau, dans un remarquable tapport à la Commission municipale du Vieux-Paris du 28 mars 1901, dit que l'enceinte commencée en 1784 du côté de la Salpétrière, suivit la rive-gauche, passa la rive droite à l'ouest et vint se terminer, à l'est, en 1787.

dent que cette barrière ne s'éleva pas sans soulever les protestations des Parisiens, de là le vers fameux; on rapporte aussi que les habitants de la rue de Picpus voyant les ingénieurs poser les premiers jalons demandèrent à un certain M. de Colonia, de quel droit, on élevait cette enceinte nouvelle? De par le droit canon répondit, paraît-il, cet ironiste.

HENRI VIAL.

L'hôtel Magon de la Balue à Paris (LVI, 721, 795). — Notre confrère L. ayant déclaré sur un ton qui n'admettait pas de réplique que M. Dard avait eu parfaitment raison de dire que l'hôtel Magon de la Balue était l'ancien hôtel de Nocé, je me sentais tout disposé à le croire, d'autant que notre autre confrère, M. le comte d'Aucourt, l'affirmait également. Ce n'était là évidemment qu'un petit côté de la question; et personne n'ayant répondu sur les autres points, je demeure de plus en plus convaincu que l'histoire du duel en plein bal et de ses conséquences, peut être classée dans le domaine de la fantaisie.

Mais l'hôtel Magon, qui occupe l'angle N. E. de la place Vendôme et porte actuellement le nº 22. est-il bien l'ancien hôtel de Nocé? Si j'en crois un plan qui donne l'aspect de la place vers 1715, plan inséré dans l'ouvrage du capitaine Dolot Note historique sur la place Vendôme et sur l'Hôtel du gouverneur militaire de Paris, l'hôtel de Nocé occupait, non le pan coupé nº 22 actuel, mais le nº 26, c'est-à-dire l'angle de la place proprement dite avec la rue qui faisant partie intégrante de la place, forme le prolongement de la rue de la Paix.

le vois annoncé un nouvel ouvrage de M. Georges Cain, sur la Place Vendôme. Loin de Paris et n'ayant pas les moyens, — quoique arrière petits-fils de celui que l'on veut bien nommer « le richissime Magon de la Balue, — de me procurer ce beau livre, je serais infiniment heureux si l'un de nos confrères voulait bien prendre la peine de me faire savoir ce que M. Cain dit de l'hôtel en question. BRONDINEUF.

La paroisse de Pranlay de Lusignan (LVI, 834). — Le Dictionnaire topo-Les historiens contemporains préten- | graphique de la Vienne, de Rédet, est probablement très peu connu en dehors du territoire sur lequel il est un excellent guide. Aussi, je crois faire acte de bon confrère en adressant à l'auteur de la question, ce que dit cet ouvrage de l'ancienne petite paroisse de Pranzay... et non pas Praulay... Mais il n'y a point de doute sur l'identité, du moment où l'on trouve adjoint à ce nom, celui de Lusignan.

« L'église de Pranzay, située au lieu où « se trouve actuellement le cimetière de « la commune de Lusignan, ayant été dé- « truite pendant les guerres civiles de la « seconde moitié du xvi siècle, le service « paroissial fut transféré dans l'église « Notre-Dame de Lusignan; les deux « cures toutes fois ne furent réunies qu'en « 1712. La paroisse de Pranzay compre- « nait une grande partie de la ville de « Lusignan. L'abbé de Nouaille nommait « à la cure. Il y avait une aumônerie dont « les biens furent unis à l'hôpital de Lusi-

≪ (testament de Nugues de Lusignan). »

A ces renseignements empruntés à

Rédet, j'ajouterai une remarque.

« gnan, Elemosinaria de Pranzaio, 1248

Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, la cure de Prauzay survécut à l'église. Il en fut de même des registres de paroisse, car j'ai trouvé dans ceux d'une localité voisine, des références indiquant des baptêmes ou mariages de la paroisse de Pranzay, au cours du xviiie siècle. M. A. B.

Lusignan est un chef-lieu de canton du département de la Vienne. L'Atlas de Robert de Vaugondy, de 1753, montre à côté de Lusignan un endroit nommé Pranzay.

La carte d'état-major actuelle indique un pont de Pranzay, sur la Vonne, au N. E. et à environ 2 kilomètres de Lusignan. S. Churchill.

Ne serait-ce pas Pranzay que Cassini indique à environ 1.500 mètres nord-est de Lusignan? H. V.

Famille d'Alton et Shée (LVI, 834).

— Il serait bien difficile à la famille Dalton, devenue d'Alton il y a moins de cent ans, lors de la confirmation de son anoblissement sous la Restauration, de donner la preuve qu'elle était alliée aux Shée avant le siècle dernier. Qu'elle soit

d'origine irlandaise, c'est possible, mais ce qui est certain, c'est que les Dalton, mariés et nés à Brives-la-Gaillarde, au xviue siècle, n'étaient pas nobles, car ils ne figurent pas aux votes de 1789 avec la noblesse et ne sont pas qualifiés.

Alexandre Dalton a été créé baron en 1809. Un de ses fils a été fait comte par Napoléon III. Le neveu du baron, « admis à la chambre des pairs en 1836, y professa des idées révolutionnaires très avancées et prit même une part active à la révolution de février. » Il était fils de Mlle Shée et obtint l'autorisation d'adjoindre au sien le nom de Shée de Linières. Les Shée étaient de la Flandre et on se demande ce qu'ils pouvaient avoir d'irlandais; — Cette note est faite d'après le Dictionnaire des Familles françaises qui fait autorité.

La Coussière.

Van Buren (LVI, 782, 867). — On ignore quel degré de parenté existait entre le président des Etats-Unis et M. van Buren, l'avocat bien connu par l'affaire Naundorff; en tout cas si la parenté existe, ce qui est très possible, elle devrait remonter à des ascendants au xvii<sup>e</sup> siècle.

Toutefois on conserve le souvenir dans la famille van Buren, d'une visite, faite vers le milieu du siècle passé par l'exprésident à son homonyme à Rotterdam pendant laquelle on put constater une grande ressemblance entre les deux.

Depuis, les fils du président ont répéte cette visite mais sans résultat les membres de la famille van Buren étant absents.

F. Koch J.

Mlle Pauline Béga et Béranger (LVI, 52,572). — On a établi que Mlle Pauline Bega, la correspondante de Béranger, était la mère de M. Maurice Donnay, nouvel académicien.

M. Jules Claretie, dans sa Vie à Paris. a retracé à ce sujet, des détails, des traits tout à fait curieux.

Mlle Béga était la fille du propriétaire de la maison que Béranger occupa à Passy, de 1841 à 1847, rue Vineuse, nº 17, aujourd'hui 21. Ce fut là que Michelet le visita et remarqua Mlle Béga « une jeune fille sérieuse et charmante », à laquelle Béranger donnait des leçons de littérature.

- 964

Ces leçons se poursuivirent par correspondance. Cette correspondance, Sainte-Beuve la parcourut.

a parcourut.

a l'auteur des Lundis, comme il s'y prend bonnement et gentiment pour lui donner une idée du style, de la manière d'écrire et de lire, Il lui

explique les classiques ».

Modeste avec sincérité, ce grand méconnu Béranger, que quelques snobs insultent de temps en temps, lui défend de le

préférer à Lamartine.

« En parlant de Lamartine, lui dit-il, on vante son génie, et de moi on ne doit vanter que l'esprit. Pourquoi? Parce que les œuvres de l'un ont une élévation qui manque à l'autre ».

Paul Boiteau signale cette correspondance dont il n'a publié que quelques lettres. Il y en a d'inédites entre les mains

de M. Maurice Donnay.

Béranger est à Tours lorsqu'il apprend le mariage, le 31 mars 1851, de Mlle Pauline Béga avec M. Donnay. Il lui donne encore des conseils, toujours très paternels: « Ne manque pas de supprimer les frais de noces si tu veux que j'aie l'honneur d'assister à la cérémonie ».

\*\*

Ayant eu l'occasion d'étudier la généalogie d'une famille Béga, Bégat, ou Le Bégat, depuis 1518 jusqu'à la première moitié du xixº siècle, je serais très reconnaissant à l'obligeant confrère qui voudrait bien me dire si Mme Donnay, née Pauline Béga, mère de M. Maurice Donnay, avait quelque lien de parenté avec l'un des membres de cette famille désignés ci-après:

Guillaume Bégat (1723-1801), Guillaume Jean Béga (né en 1764) Auguste-François Bega (1772 † 1854) époux de Louise-Eléonore-Sophie Normand, Jean-

Louis Bega, Jean-François Bega.

Dans le cas de l'affirmative, nous arriverions à la constatation assez inattendue que le nouvel académicien a des ancêtres communs avec le peintre Paul Delaroche dont la mère, Marie-Catherine Bégat (1762 + 1828), était fille du Guillaume Bégat ci-dessus mentionné.

Si la généalogie Bégat-Delaroche intéressait un lecteur de l'*Intermédiaire*, je la mettrais volontiers à sa disposition.

HORA.

Le cardinal Donnet, enterré vivant (LV, 60, 130, 242, 357, 408, 468, 525, 687, 860). — Beaucoup de médecins connus, et en particulier Bérillon, ont nié les inbumations d'hommes vivants. Or, je découpe, dans le Temps du 6 décembre 1907, le fait divers suivant:

Enterré vivant.

Un vieux pâtre, nommé Jean Jachiez, habitant la commune de Saint-Aubin, près de Beaune, n'avait pas été vu de ses voisins depuis deux jours. Ceux-ci pénétrèrent chez lui et le trouvèrent inanimé sur son lit. On fit alors les constatations d'usage et un permis d'inhumer fut délivré. L'enterrement eut lieu; mais, au cimetière, une scène lugubre se produisit. A peine avait-on commencé à jeter quelques pelletées de terre sur le cercueil que l'on entendit une série de coups sourds, provenant de l'intérieur de la bière. Celle-ci fut remontée et ouverte immédiatement. Jean Jachiez qui n'était qu'en léthargie respirait encore; mais il mourut au bout de quelques heures, malgré les soins qui lui furent alors prodigués.

Pour mon compte, je crois fermement aux inhumations prématurées, d'autant plus fermement que le fait a failli m'arriver, à moi-même, à l'âge de 20 ans, au cours d'une fièvre typhoïde très-grave, en

pleine campagne vendéenne.

D' MARCEL BAUDOUIN.

Mlle Duchesnois, élève de Mme Coquelin (LVI, 834). — Le véritable professeur de MIle Duchesnois fut l'acteur Florence, de la Comédie-Française; à Valenciennes, où elle avait été mise en apprentissage, elle ne s'occupait guere que de couture; elle fit partie, il est vrai, d'une société d'amateurs, et parut pour la première fois sur le théâtre de cette ville le 10 janvier 1797.

Il est donc fort possible qu'une dame Coquelin lui ait donné quelques notions premières de lecture ou de diction, et, à ce propos, je ferai remarquer que ce nom de Coquelin n'était pas précisément nouveau au théâtre lorsque Constant Coquelin, chef de la dynastie actuelle « le grand Coq » vint le mettre en toute lumière. Dans mon Dictionnaire des comédiens, j'ai signalé trois Coquelin seniores.

1º Coquelin, Louis-Henri, dit aussi Constant, second premier rôle, Rouen 1834, Montauban, Poitiers, etc., pensionné de la Société des artistes, et décédé à 73 ans,

vers 1881.

· 965 ·

2º Mme Louise Coquelin, née Saint-Romain, retirée à Saint-Germain de 1857 à 1893, pensionnée de la Société des artistes, et morte à 70 ans, en 1893.

3º Coquelin, Auguste-Théodore, qui fit toute sa carrière à Batavia, fut pensionné de la Société des artistes, et mourut à

65 ans, en 1886.

M. Constant Coquelin, à qui j'ai révélé un jour l'existence de ces trois artistes, m'a répondu qu'il ne les connaissait pas et qu'ils n'étaient pas de sa famille.

HENRY LYONNET.

**Dussault**, **Dusault** (LVI, 780,914).— J'extrais des « Rôles saintongeais » de M. de Brémond d'Ars (1888):

1º Etat des nobles maintenus par d'A-

guesseau en 1666-1667.

Election de Saintes, paroisse d'Arthe-

Dusault (sic) sieur de la Mirande. Armes:

de sable, à l'aigle éployée d'argent.

2º Election de Saintes. Capitation de l'année 1749. Privilégiés. Officiers de l'élection:

La veuve du sieur Dussault (sic), assesseur paiera 5 livres, et pour son domes-

tique i livre.

Probablement Gabrielle Pollard, fille d'un directeur général des gabelles de France et femme de l'auteur de « l'Usance de Saintes » Jean du Sault (sic), seigneur de Terrefort, assesseur au siège présidial de Saintes; à moins que ce soit la veuve de leur fils qui doit être le même qu'un Jean Dussault (sic) avocat en 1714, présent au mariage de sa cousine Marie Renaudet avec René de Beauchamps. On ignore du reste si ce Jean, qui aurait été plus tard garde du corps, s'est marié.

Dans la « Noblesse de Saintonge et d'Aunis en 1789 » par M. de la Morinerie (1861), on trouve: Jean-Maurice Dussault (sic) convoqué pour son fief de Chadenac, élection de Saintes; il était marié à Angélique Dusault (sic) dame de la Bellerie. Armes: d'aqur, à l'aigle éployée d'argent, au vol abaissé, becquée et onglée d'or.

M. de la Morinerie signale en outre une branche de cette famille existant en Saintonge et représentée par M. Paul Dusault docteur en médecine à Tonnay-Boutonne (Charente-Inférieure).

Cette branche est tout à fait éteinte | Parmi ces suppliques, on remarque celles depuis 1879. En juillet de cette même à des frères Fleschelle arrêtés comme impri-

année le Bulletin de la Société des Archives historiques de Saintonge et d'Aunis consacrait un article nécrologique à la mémoire du docteur L. Dussault (sic) décédé au mois d'avril, des suites d'une maladie contractée pendant sa captivité à Spandau, comme capitaine au régiment des mobiles de la Charente-Inférieure. L'article se termine ainsi:

« Il était de la famille de l'auteur de « l'Usance de Saintes » Jean Dusault (su) et du P. Nicolas Dusault. Le Nobiliaire de Guienne, t. I., p. 176 a donné la généalogie de cette famille ». Notre très obligeant et très érudit confrère M. Pierre Meller a peut-être déjà répondu, à l'entière satisfaction de M. G. Wildeman.

BÉNÉDICT.

Les Flechelles, imprimeurs (LVI, 891). — Ils ne paraissent pas avoir été grands imprimeurs et bornaient sans doute leurs travaux à des impressions très modestes, puisque leur nom ne figure point dans les recueils bibliographiques de l'époque (Roux, Jaurnal typographique, et Télégraphe littéraire). En tout cas l'Annuaire de la Librairie par Guillaume Fleischer, publié en 1802 chez Levrault frères à Paris, ne donne pas leur nom, qui ne se rencontre point non plus dans le Tableau des libraires, imprimeurs et éditeurs de livres des principales villes de l'Europe, publié chez Debray en 1804.

Cette note ne répond pas à la question posée, cependant elle indique qu'en l'an V, les imprimeurs établis rue Poupée n° 6, imprimaient deux journaux le Courrier français et le Courrier républicain.

Lorsque la loi du 19 fructidor an V, eut suprimé d'un seul coup quarante-deux journaux parisiens et ordonné de déporter sans retard les propriétaires, entrepreneurs, directeurs et rédacteurs après avoir sequestré leurs biens et pratiqué des visites domiciliaires aux domiciles, aux bureaux de rédaction et aux imprimeries : les réclamations, les plaintes, les pétitions des individus lésés abondèrent dans les bureaux du Directeur Exécutif et dans ceux du Ministre de la Police Générale. Parmi ces suppliques, on remarque celles des frères Fleschelle arrêtés comme impri-

meurs du Courrier Français et du Courrier Républicain, rue Poupée n° 6.

Ces citoyens, pour obtenir le retrait des mesures très rigoureuses prises contre eux, soumirent aux autorités un certain nombre de pièces à l'effet d'établir qu'ils étaient pour rien dans l'entreprise, l'administration la rédaction et même dans l'impression dudit journal. C'est dans ces documents que l'on trouve la pièce suivante qui fera connaître, non la date de cessation de commerce de ces imprimeurs, mais certains côtés du journalisme et les rapports entre éditeurs et imprimeurs en l'an cinquième de la Liberté:

Extrait de la citation donnée aux frères Fleschelle par Poncelin

L'an cinq de la République une et indivisible, le quatorzième jour de fructidor, à la requête du citoyen Jean-Charles Poncelia, auteur et rédacteur des Courriers français et républicains, demeurant à Paris rue du Hurepoix n° 17, où il a fait élection de domirile.

l'ai Louis-Laurent Benoist, huissier, etc... demeurant place du pont Saint-Michel no 4... etc., etc., etc...

Signifié, déclaré et fait savoir aux Citoyens Fleschelle frères demeurant à Paris rue Poupée n° 6 au bureau des Courriers français et républicains...

Que le Citoyen Poncelin fatigué des atteintes continuelles que les citoyens Fleschelle frères ne cessent de porter aux obligations qu'ils ont contractées envers lui Poncelin; las d'épuiser sa patience en leur faisant sans cesse des représentations fraternelles et amicales sur leur conduite envers lui; ennuyé de leur pardonner journellement et infructueusement leurs écarts etc., etc., et mortifié de plus en plus de voir qu'ils affectent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour détruire, dégrader et anéantir lesdits deux journaux que le citoyen Poncelin, a établi à grands frais et dont il a eu la bonté de leur confler l'administration dans le seul but de leur être utile et de procurer une subsistance à leur famille ; las de trouver très fréquemment dans ces deux journaux, soit des articles, soit des annonces ou avis fournis aux ouvriers par les citoyens Fleschelle, quoique la rédaction des Courriers Français et républicains appartienne exclusivement au Citoyen Poncelin, et qu'il ne puisse y être inséré un seul iota sans son consentement; ayant particulièrement remarqué dans le nº 1390 du Courrier républicain qui a paru le matin du 14 fructidor, une annonce ridicule des Œuvres du Cardinal de Bernis auquel, par un trait d'ignorance ils donnent au susdit cardinal de Bernis la qualité de Citopen etc...

attendu que pour éviter l'anéantissement absolu dont ces deux feuilles sont menacées par les entreprises d'une part et la négligence de l'autre des Citoyens Fleschelle frères.

L'huissier soussigné a au nom du susdit indiqué l'assemblée... à l'effet de prendre les mesures qui conviendront pour que les ouvriers compositeurs travaillant sur les Courriers soient encore une fois prévenus qu'ils ne doivent reconnaître pour rédacteur desdits Courriers que le citoyen Paneelin et sous lui les citoyens Auvray et Descouriy nommés par lui ses collaborateurs, et qui en cas de contravention nouvelle de la part des frères Fleschelle le citoyen Poncelin se pourvoirait contre eux comme de droit, etc...

La suite est relative à la comptabilité du journal.

On trouvera dans le précieux ouvrage de M. Maurice Tourneux, Bibliographie de l'histoire de Paris, T. II, n° 10221, une notice fort intéressante sur les deux journaux de Poncelin.

LÉONCE GRASILIER.

Jollain, éditeur à Paris (LVI, 614, 751, 805, 915). — Dans Le Livre commode des adresses de Paris pour 1692, par Abraham du Pradel (Nicolas de Blegny), on lit, dans l'énumération des Bureaux publics: «Les Jurez Mouleurs et Aides Mouleurs de Bois ont aussi leurs Bureaux par tout où l'on fait commerce de bois à brûler, quay de la Grève, quay de la Tournelle, quay de l'Ecole, quay de la Grenouillère, porte Saint-Antoine, etc. ».

Lors de la réimpression de ce livre, par Paul Daffis, en 1878, Edouard Fournier a accompagné ce texte des notes suivantes:

I. Ces sortes d'offices dataient du xive siècle. Il existe, en effet, une ordonnance de Charles VI, qui établit « quarante jurés compteurs et moleurs de bois ». Leur fonction consistait à faire mesurer dans un cercle de fer, appelé mole ou moule, le bois à brûler, qui se vendait sur les ports. Ce sont les charges dont on se moqua le plus, surtout lorsque, par expédient de finances, elles se multiplièrent sous Louis XIV. « Vous aimez les titres, dit Colombine dans la farce des Chinois jouée au théâtre Italien en 1692, et si l'on n'y tient la main, vous vous mettrez de pair aves les mouleurs de bois » (Acte IV, sc. 2). Ilne tardèrent pas à être supprimés en proc vince, mais il fallut que les villes payassent leur suppression (Correspond. des Control. génér., nºº 1564 et 1573). Ils durèrent plus longtemps à Paris. Au mois de juillet 1725, on parla même d'en créer de nouveaux (Journal de Math. Marais, t. III, p. 208). C'est par délégation que la charge s'en exerçait. On s'explique ainsi comment Philippe Caffieri, père du grand artiste, à qui l'on doit les admirables bustes du Théâtre Français, putêtre à la fois « sculpteur du Roy et mouleur de bois », ainsi qu'on le voit sur son acte de mort, en date du 7 sept. 1716 (Jal, Dict. crit., p. 303).

II. Ceux qui avaient qualité de mouleurs et aides mouleurs de bois exerçaient, ou plutôt faisaient exercer, principalement au quai de l'Ecole. C'est là, plus encore qu'à la Grenouillère — aujourd'hui le quai d'Orsay — qu'avaient lieu les grands arrivages de bois à brûler. Corbinelli, du Pédant joué, de Cyrano, ne va pas autre part pour acheter les meilleurs cotrets.

Pédé

Kelsch (LV, 610; LVI, 786). — Frédéric Kelsch a bien survécu à la conspiration de décembre 1853 et au pistolet de Griscelli.

En avril 1864, l'ex-lieutenant du 48e était passager sur le transport à vapeur de l'Etat, la Sarthe, allant de Suez à Saïgon et à Shanghaï. Là il fut débarqué pour aller dans le corps franco-chinois commandé par le lieutenant de vaisseau d'Aiguebelle, où il devait servir comme officier instructeur.

A cette époque, Kelsch paraissait avoir entre 40 et 45 ans ; il était d'une constitution vigoureuse et ses traits étaient ac-

centués et énergiques.

Plus tard, à Cherbourg, c'était, je crois en 1866, peut-être était-ce aussi bien au commencement de 1870, un numéro déja ancien du Figaro me tomba sous les yeux et j'y lus le récit incomplet d'une conspiration contre l'Empereur; on y citait entre autres le nom d'un sieur Kelsch exofficier. De ce jour, il me resta la conviction qu'il s'agissait bien de l'ancien passager de la Sarthe.

L'article inséré, LV, p. 624, avait ravivé mes souvenirs, j'attendais d'autres communications pour être mieux fixé, celle de mon honoré confrère Colocci m'apporte la certitude que j'ai rencontré Frédéric Kelsch en 1864 et m'apprend en même temps qu'il est mort en Chine en 1869.

SIMBAD LE MARIN.

Familles de Lafontaine et Fontaine-Henry (LVI, 835). — Dans la 2° édition de la France protestante (t. VI, pp. 577 et suiv.), il y a des renseignements sur une famille de Fontaine (sic), originaire de La Rochelle, passée en Angleterre et en Amérique. G. P. Le Lieur d'Avost.

Fontaine-Henry est une petite commune de 355 habitants dans le canton de Creully, arrondissement de Caen (Dictionnaire des Postes).

D. DES E.

Cet été, j'ai vu dans le cimetière de Langrune-sur-Mer, tout contre le porche de l'église, les tombes réunies d'un baron Artus de la Fontaine, décédé dans la commune, et de sa femme, née de Caivon de Barbière. Deux colonnes élevées sur la pierre tombale portent les blasons des deux familles.

Langrune est à 4 kilom. environ de La Fontaine Henry dont le magnifique château date du xv° siècle (en grande partie). Sa chapelle doit être plus ancienne.

H. EUDES.

Famille Lieutaud (LVI, 835). — Marseille a donné à l'une de ses rues le nom d'un Lieutaud qui fut, ai-je lu quelque part, le Lafayette de la Provence où ce nom est encore très répandu.

LÉDA.

Les armes de cette famille sont: d'aqur, à un anneau d'argent, accroché en croix de quatre crampons croisés et recroisés du même.

D. DES E.

Du May, seigneur de Saint-Aubin (LVI, 613, 687, 754, 861). — Erreur typographique. J'avais écrit Toulouse et non Toulon. D. DES E.

Famille Moreau de l'Yonne (LVI, 836). — Je crois qu'en écrivant à M. Moreau, homme de lettres à Brienon (Yonne), on aurait le renseignement.

Ce monsieur est un dramaturge distingué, collaborateur de Victorien Sardou Famille de Nadal (LVI, 892). — Nadal en Languedoc porte: d'azur, à trois fasoes d'or, en chef, et à une colombe de même en pointe, volant sur une mer d'argent, la première fasce soutenant un chef de gueules, chargé d'un soleil d'or.

Quant aux filles de Jean de Nadal et de Marguerite de Salles (sans indication des

dates des mariages):

Anne eut pour mari Pierre de Toulouse-Lautrec, baron de Montfa, fils de Francois, vicomte de Lautrec, baron de Montfa et de La Bruyère, sieur de Peyrefiche, et de Catherine de Salles;

Renée épousa Jean de Lautrec, vicomte de Montfa, seigneur de La Montagne de Montaud, neveu du précédent et fils de Pons, vicomte de Lautrec, baron de Montfa, et de Jeanne d'Aure (La Chesnaye Desbois, XI, col. 758, 759);

Jeanne fut mariée à N... d'Astorg, seigneur de Ségreville, fils de Jeand'Astorg, seigneur de Ségreville, et de Jeanne de Loubens de Verdalle (Saint-Allais, IV,

p. 225);

Dauphine épousa N... Denos de Mon-

tauriol, au diocèse de Mirepoix.

Il est à remarquer que ces quatre familles, Nadal, Lautrec-Toulouse, d'Astorg et Denos ont toutes exercé le Capitoulat (A. Brémond, Nobiliaire toulousain).

MADEL.

Henri Tabourot, poète (LVI, 618, 810, 867). — Jacques Tabourot, dijonnais, bachelier en droit canon, prêtre vers 1530, chanoine de Langres de 1527 à 1554 où il résigne. Il vivait encore en 1556, époque où il s'enrôla dans une confrérie de Langres. C'était au rapport de Théodecte Tabourot, chanoine de la même famille, un prêtre savant et studieux; son anniversaire le 25 février.

Jean Tabourot, cadet de Jacques Tabourot, né à Dijon en 1519, confrère de Saint-Didier de Langres, docteur en droits civil et canonique, frère chanoine de Langres de 1547 à 1567, puis chantre de 1567 à 1593, enfin archidiacre du Barrois de 1593 à 1595 où il meurt le 29 juillet. Il fut aussi député de la chambre diocésaine, vicaire général et official, chanoine trésorier de Bar-sur-Aube et successivement curé de Villars en Azois, Orbigny au Val, Saint-Jean de Dijon, Montlandon, Merrey-les-Choiseul, Gorgirnon et Cohons.

En 1555, il fut député pour la rédaction de la coutume de Sens. Après sa mort, il fut inhumé à Saint-Mammès (cathédrale de Langres), et sur sa tombe on lisait le distique suivant:

Hic nulli officiens positus fuit officialis Qui gratum multis prestitit officium.

ll est l'auteur d'un ouvrage assez surprenant pour sa condition, savoir: l'Orchéographie ou Traité sur les danses (1). Langres, 1589. Ce chanoine était artiste. Lorsqu'en 1562, la foudre eut détruit toute la toiture de l'église Saint-Mammès, la tour de la guette et les quatre clochers, ce fut lui qui présida à la restauration de l'édifice... Il fut inhumé devant la porte de la sacristie. Il était oncle d'Etienne Tabourot, dit sieur des Accords, auteur des « Bigarrures », en tête desquelles se trouvent quelques vers français écrits à sa louange par son propre frère Théodecte Tabourot, chanoine de Langres, qu'il ne faut pas confondre, comme l'a fait Emile Jolibois (la Hte-Marne ancienne et moderne) avec l'auteur de l'Histoire des saincles reliques ; celui-ci était, comme il nous l'apprend lui-même, petit-fils d'Etienne Tabourot, et conséquemment petit neveu de Théodecte.

Théodecte Tabourot, (l'ancien) né à Dijon, maître ès-arts, confrère de Saint. Didier de Langres, neveu des deux précédents, chanoine de Langres de 1583 à 1593, puis chantre de 1593 à 1620, ensuite official et simple chanoine de 1620 à 1631 où il meurt après avoir résigné sa prébende à Théodecte Tabourot (le jeune), son neveu. Il fut inhumé à Saint-Mammès; son anniversaire pour lequel il donna 200 livres se faisait le 7 février.

jour de son décès.

Théodecte Tabourot (le jeune, arrière petit-neveu de Jean Tabourot, et neveu par sa mère de V. Claude Bernard, naquit à Dijon vers 1617. Il fut le collaborateur du P. Vignier. (auteur de la Décade hist. du diocèse de Langres). Chanoine de Langres de 1631 à 1689, il résigne et meurt en 1690 et fut inhumé en la cathédrale, auprès de Jean Tabourot, son arrière grand-oncle. Membre de la confrérie de

<sup>(1)</sup> Sous l'anagramme de « Thoinot Arbeau ». Cet ouvrage a été réimprimé : à Paris, 1888, in-8.

Nº 1170.

Saint-Didier, il composa le manuscrit | intitulé Histoire des sainctes reliques et anciennetez de Lengres (1). Il donna 1000 livres pour son anniversaire qui se faisait le 17 avril, jour de sa mort.

(D'après : abbé Roussel : le Diocèse de Langres. Tomes I et IV. Langres-Dallet, 1873 1879). Baron A.-H.

Les généraux Vial, d'Antibes (LVI. 499, 641, 757, 867). -- Sébastien Vial fut crée baron de l'empire par lettres patentes du 21 décembre 1808 (Vicomte Révérend : Armorial du 1º empire, t. IV. p. 363). G. P. LE LIEUR D'AVOST.

Voltaire et M. de Marville (LVI, 831,898). - L'incident relevé dans un manuscrit, dont la date n'est pas donnée par notre collaborateur, me semble devoir être considéré comme une simple légende. Dans une première grave maladie, Voltaire envoya chercher l'abbé Gaultier, aumônier des Incurables, qui lui avait offert ses services et se confessa, lui remettant une profession de foi qui est déposée à la Bibliothèque nationale (Mss. fr., 11 460) et affirmée par la déclaration suivante:

< — Je soussigné, déclare qu'étant attaqué depuis quatre jours d'un vomissement de sang à l'âge de quatre vingt quatre ansiet n'ayant pu me traîner à l'église, et M. le curé de Saint-Sulpice ayant bien voulu ajouter à ses bonnes œuvres celle de m'envoyer M. l'abbé Gaultier, prêtre, je me suis contessé à lui, et que si Dieu dispose de moi, je meurs dans la sainte religion catholique, où je suis né, espérant de la miséricorde divine qu'elle daignera pardonner toutes mes fautes, et que si j'avais jamais scandalisé l'Eglise, j'en demande pardon à Dieu et à elle.

Signé: Voltaire, le 2 mars 1778, dans la maison de M. le marquis de Villette.
En présence de M. l'abbé Mignot, mon

neveu, de M. le marquis de Villevielle, mon ami. >

Voltaire, peu après, reprenait la plume pour fortifier ainsi sa rétractation :

M. l'abbé Gaultier m'ayant averti qu'on disait dans un certain monde que je protesterais contre tout ce que je ferais à la mort,

je déclare que je n'ai jamais tenu ce propos, et que c'est une ancienne plaisanterie attribuée très faussement des longtemps, à plusieurs savants plus éclairés que Voltaire.

974

La santé de Voltaire, qui ne devait mourir que le 30 mai 1778, s'améliora; on joua *Irène* et la conversion fut oubliée. Dans les lettres, assez peu nombreuses au reste, adressées par Voltaire à Feydeau de Marville, on ne trouve aucune trace de l'incident signalé par le manuscrit. Il est aussi à remarquer que ce magistrat nommé lieutenant général de police le 12 janvier 1740, quitta cette place en 1747, pour devenir, en 1748, premier président au grand conseil et, en 1773, directeur général des économats. En 1778, il n'avait donc plus qualité pour instrumenter contre le notaire du manuscrit qui fixe à tort l'incident en 1743, époque à laquelle Voltaire ne songeait certainement pas à faire sa conversion.

Armoiries à déterminer : Un chevron, une étoile et 3 feuilles d'orme (LVI, 836). - L'écusson des Paillot ne comportait pas primitivement le chef aux trois couronnes: l'origine de ce chef est rapportée dans un mémoire généalogique appartenant à Paillot de Montabert : « Un « des ancêtres des Paillot eut la terre de « Bouilly par donation d'une Jeanne de « Mauroy qui était sa tante, à condition « qu'il porterait 3 couronnes qui sont les «armes de cette maison-là, chose que les « Paillot ont toujours observée depuis. » (Cf.: Les Paillot, par le comte de Mauroy, in Revue de Champagne et de Brie. Juinjuillet 1899).

Les Paillot sont originaires de Picardie, établis en Champagne et en Bourgogne. M. de Mauroy n'en mentionne pas en Poitou et Saintonge. Baron A. H.

Armoiries à déterminer sur des pièces du XIV ou du XV siècle(LVI, 836). — Sur quelles pièces, monnaies. jetons, documents? La première est bien connue, c'est celle de Bourgogne; généralement c'est en écartelé ét l'écu de France est presque toujours (pas toujours cependant) accompagné d'une bordure, componée d'argent et de gueules. Donc, l'azur semé de fleurs de lis d'or a la bordure susdite, c'est Bourgogne moderne, et

<sup>(</sup>t) Mss in-fol. de la bibliothèque du comt de Montangon, au château de Chatoillenot (Hte-Marne). Une copie par G. Pistollet de Saint-Fergeux est conservée à la bibliothèque de la Société historique et archéologique de Langres,

e d'or à 3 bandes d'azur (plus souvent bandé d'or et d'azur de 6 pièces) à la bordure de gueules, c'est *Bourgogne ancien*. Les deux réunis forment les armoiries de la Bourgogne depuis trois ou quatre siècles.

Il y a des centaines de familles qui portent des armoiries avec un lion seul et des dizaines avec trois fasces. Du moment où les émaux sont inconnus, il est impossible de répondre à la question d'une façon satisfaisante. LA Coussière.

Le nº 1 doit être certainement blasonné:

Parti: au 1, d'azur semé de sleur de lis d'or (France, ancien) : au 2, bandé d'or et d'azur, de 6 pieces à la bordure de gueules

(Bourgogne ancien).

Le semé de fleurs de lis d'or a fait place aux 3 fleurs de lis sous le règne de Charles V (1356 à 1380, xiv° siècle), et l'écu bandé d'or et d'azur de Bourgogne a été remplacé par un écu d'azur semé de fleurs de lis d'or à la bordure componée d'argent et de gueules, sous le duc Philippe le Hardi sur la fin du xiv° siècle.

Si les pièces dont parle Ecuodnof ont des rapports entre elles, il se peut que le n° 2, de... au lion de... désigne ou la maison de Flandre ou la maison de Brabant alliées à celle de Bourgogne vers la

même époque.

Quant au n° 3, il est, je crois, tout à fait impossible de préciser, le champ étant inconnu et les 3 fasces d'or ayant été portées par beaucoup de familles.

Un héraldiste plus savant que moi répondra avec plus d'autorité à mon hoporé confrère. Bénédict.

Le n° 1 paraît etre une variante des armes de Bourgogne moderne et de Bourgogne ancien; le premier quartier devrait avoir une bordure componée d'argent et de gueules.

P. LE J.

Dans l'Inventaire de la collection des sceaux, par Douet d'Arcq, il y a la description du sceau d'Agnès de France, femme de Robert II, duc de Bourgogne, appendu au contrat du double mariage de Philippe de Valois avec Jeanne de Bourgogne, et d'Huguenin de Bourgogne avec Catherine de Valois, passé à Sens, le 8 avril 1302. Le contre-sceau d'Agnès de

France porte un écu parti de France et de Bourgogne. Or, à cette date, l'écu de France était : d'azur, semé de fleurs de lis d'or, et celui de Bourgogne : bandé d'or et d'azur, de 6 pièces, à la bordure de gueules.

G. P. LE LIEUR D'AVOST.

Cachet archiépiscopal (LVI, 893).

— A titre d'indication, la famille Ribeyre, en Auvergne, porte : d'azur, à la fasce ondée d'argent, accompagnée de trois canettes du même, becquées et membrées de gueules.

P. LE J.

Je me permets de \* signaler à notre savant confrère, M. de Saint-Saud, la famille d'Esparbès de Lussan, qui, à ma connaissance, a donné au moins un évêque de Pamiers en 1597, sans compter un prieur de Saurat en 1679. MADEL.

La légion d'honneur: ceux qui ont refusé la croix (XLVIII; XLIX; LI; LVI, 304, 760, 813, 867). — Parmi ceux qui ont refusé la croix de la légion d'honneur — et qui l'ont même refusée à plusieurs reprises — on compte aussi Sainte-Beuve. Voici ce qu'on lit dans le volume. Souvenirs et indiscrètions, par C.-A. Sainte-Beuve, publiés par son dernier secrétaire (M. Jules Troubat); Paris, Calmann Lévy, 1880:

En 1837, sous le ministère de M. Molé et de M. de Salvandy, dès lors très bienveillants pour moi par suite de rapports de société, je refusai la croix, et j'allai vivre un an en Suisse.... (p. 198).

Et plus loin (p. 203) :

Vers 1843, M. Villemain, ministre, voulut, à cause de ma réception à l'Académie, me forcer à recevoir et à porter la croix. Je refusai...

M. Jules Troubat nous apprend, en outre, dans le même volume (p. 306 et p. 316, note 1), que Sainte-Beuve (décoré plus tard) ne portait d'ordinaire aucun insigne de la légion d'honneur, « pas même le simple ruban »; cet insigne n'apparaissait à sa boutonnière « que pour quelque occasion solennelle. »

ALBERT CIM.

Roses des Vents (LVI, 335). — Les nombreuses roses des vents inscrites sur les cartes géographiques, — celles cons truites à l'aide de la projection de Merca

tor, c'est-à-dire les cartes marines, les seules où ces roses pouvaient être couramment utiles, - étaient destinées à donner, tracés de 22°30' en 22°30' ou de 11°15' en 11°15', les angles des routes à faire ou les angles de relèvement des points remarquables de la côte. Les directions tracées permettaient donc de résoudre, avec une approximation suffisante (1) pour les besoins de la marine à voiles, certains problèmes de navigation, traités aujourd'hui à l'aide d'un rapporteur en matière transparente, ayant la forme d'un quart-de-cercle ou, plus généralement, d'un demi-cercle. NAUTICUS.

Dessins datant de plus de 10.000 ans (LVI, 769, 870). — Sur ce sujet on peut lire avec fruit et intérêt la belle étude que le D' Paul Girod professeur à la Faculté des sciences de l'université de Clermont-Ferrand a publié sous le titre L'Art pendant l'âge du Renne dans l'Humanité Nouvelle dont j'étais alors le directeur. Cette étude parut nos de novembre 1902 et mai 1903, puis en un tirage à part.

A. HAMON.

Carte en relief (LVI, 872), — Ajouter, (après 646) 766.

Physionotrace (LVI, 871). — Corriger la rubrique LIII; LIV; LV, 146.

Théâtre de Rosier (LVI, 782, 875) — La réponse à la question se trouve dans la France littéraire, t. VIII, p. 154; dans la Littérature française contemporaine, t.VI, p. 233, et dans le Catalogue de la librairie française de Lorenz, t. IV, p. 273. Toutes les pièces ont été imprimées isolément, et publiées par des éditeurs différents. La liste tiendrait au moins deux colonnes de l'Intermédiaire.

D'après Vapereau, Paul-Bernard Rosier, né à Paris, et d'après Lorenz, à Béziers, le 18 octobre 1809, et est mort à Marseille le 12 octobre 1880. Gomboust.

Voici, pour la première fois dressée, la bibliographie complète des pièces écrites par Paul-Bernard Rosier, né le 16 mars 1798, mort le 15 octobre 1880.

Le Mari de ma femme, comédie en 3 actes, en vers (Odéon, 14 juillet 1830).

— Paris, Poulton, in-8.

Le Mariage par dévouement, comédie en 3 actes en vers (Odéon, 3 mai 1831). — Paris, Chaigneau jeune, in-8.

La Mort de Figaro, drame en 5 actes (Théâtre-Français, 9 juillet 1833). — Paris, Paulin, in-8,

Mademoiselle de Montmorency, comédie en 3 actes (Théâtre-Français, 4 septembre 1834). — Non imprimée.

Charles IX, drame en 5 actes (Théâtre-Français, 30 septembre 1834). — Paris, Barba, in-8.

La jolie voyageuse, ou les Deux Giroux, anecdote contemporaine en 1 acte (sous le nom de Losier, avec Chazet et Achille Dartois, Variétés, 12 novembre 1834). — Paris, Barba, in-8 à 2 col. (France Dramatique).

Un Procès criminel, ou les Femmes impressionnables, comédie en 3 actes (Théâtre-Français, 24 mai 1836). — Paris, Marchant, in-8 et in-8 à 2 col. (Magasin théâtral).

Claire ou la Préférence d'une mère, drame en 3 actes (Théâtre-Français, 4 juillet 1837). — Paris, Marchant, 1837, in-8 à 2 col. (Magasin théâtral).

Maria Padilla, chronique espagnole en 3 actes, avec prologue et épilogue (Vaudeville, 9 décembre 1837). — Paris, Marchant, 1837, in-8 à 2 col. (Magasin théâtral).

A trente ans ou Une femme raisonnable, comédie en 3 actes, mêlée de couplets (Vaudeville, 25 janvier 1838). — Paris, Marchant, in-8 à 2 col. (Magasin théâtral).

Les Assurances conjugales, comédie en 1 acte, mêlée de chant. (Palais-Royal, 23 novembre 1838). — Paris, Marchant, in-8 à 2 col (Magasin théâtral).

Le Manoir de Montlouvier, drame en 5 actes (Porte-Saint-Martin, 11 février 1839).

— Paris, Marchant, in-8 à 2 col. (Magasin théâtral),

Le Protégé, comédie mêlée de chant en 1 acte. (Vaudeville, 12 mai 1839). — Paris, Barba, in-8 à 2 col. (France Dramatique)

L'Amour, comédie-vaudeville en 3 actes. (Variétés, 21 septembre 1839). — Paris, Barba, in-8 à 2 col. (France Dramatique).

<sup>(</sup>r) Et plus exactement encore par une interpolation à vue, faite entre les deux directions tracées comprenant l'angle exact.

La Lune rousse, comédie en 3 actes, mêlée de chants (Varietés, 6 décembre 1839). — Paris, Barba, in 8 à 2 col.

(France Dramatique).

La Femme de mon mari, comédie en 2 actes, mêlé de couplets (Variétés, 2 août 1840). Paris, Marchant, in-8 à 2 col. (Ma-

gasin théâtral).

Mégani, ou les Comédiens du Grand-Duc, comédie-vaudeville en 3 actes (avec Davesne et Emmanuel Arago, Gymnase, 19 août 1840). — Paris, Henriot, in-8 à 2 col. (Répertoire Dramatique).

Le Chevalier du guet, comédic en 2 actes (avec Lockroy, Variétés, 9 septembre 1840) — Paris, Beck, in-8 à 2 col. (Ré-

pertoire Dramatique).

La Mansarde du crime, comédie en acte, mêlée de chant (Vaudeville, 4 novembre 1840). — Paris, Tresse, in-8 à 2 col. (France Dramatique).

Le Chevalier Douglas, ou le Père Tranquille. vaudeville en 1 acte (Vaudeville, 27 novembre 1840). — Non imprimé.

Zacharie, dramé en 5 actes. (Renaissance, 3 avril 1841). — Paris, Marchant, in-8 à 2 col. (Magasin théâtral).

Manche à manche, comédie en 1 acte, mêlée de chant (Vaudeville,25 mai 1841).

— Paris, Marchant, in-8 à 2 col. (Magasin théâtral).

L'Inconsolable, ou les Deux Déménagements, comédie-vaudeville en 3 actes. (Variétés, 11 septembre 1841). — Paris, Marchant, in-8 à col. 2 (Magasin théâ-

tral).

Langèli, comédie en 1 acte, mêlée de couplets (Variétés, 8 octobre 1841). — Paris, Marchant, in-8 à 2 col. (Magasin

théâtral).

Le Dérivatif, comédie en 1 acte, mêlée de couplets (avec Auguste Arnould, Vaudeville, 29 décembre 1841). — Paris, Marchant, in-8 à 2 col. (Magasin théâtral).

Monsieur de Maugaillard, ou le Premier jour des noces, comédie en 1 acte (avec (Auguste Arnould, Théâtre-Français, 17 février 1842). — Paris, Marchant, 1842,

in-8 à 2 col. (Magasin théâtral).

Les Deux Sœurs de charité, drame en 3 actes mêlé de chant (avec Charles Dupeuty et Jouslin de Lasalle, Gaîté, 4 octobre 1842). — Paris, Marchant, 1842, in-8 à 2 col. (Magasin théâtral).

Les Deux Brigadiers, vaudeville en 2

actes (Variétés, 10 octobre 1842). —— Paris, Marchant, 1842, in 8 à 2 col. (Magasin théâtral).

La Séparation forcée, ou Amour et Egoïsme, comédie en 5 actes, en vers (sous le nom d'Alphonse Buchère, Odéon, 2 mars 1844). — Paris, Tresse, 1844, in-8 à 2 col. (France Dramatique).

Un Mousquetaire gris, comédie en 2 actes mêlée de couplets (Variétés, 18 juin 1847). — Paris, Michel Lévy, in-18 (Bi-

bliothèque Dramatique).

La Dernière conquête, comédie mêlée de chant en 2 actes (Variétés, 7 décembre 1847). — Paris, Lévy, in-18 (Bibliothèque Dramatique).

Le Pouvoir d'une femme, comédie-vaudeville en 2 actes (Variétés, 10 mars

1848). — Non imprimée.

La Foi, l'Espérance et la Charité, drame en 5 actes (Gaité, 1er avril 1848). — Paris, Michel Lévy, in-18 (Bibliothèque Dramatique).

Brutus, lâche César, comédie mêlée de chant en 1 acte. (Gymnase, 2 juin 1849).

- Même libr. même col.

Croque-Poule, vaudeville en 1 acte (Vaudeville, 2 novembre 1849). — Même libr. même col.

Le Songe d'une nuit d'été, opéra-comique en 3 actes (avec A. de Leuven, musique d'Ambroise Thomas, Opéra-Comique, 20 avril 1850). — Même libr., même col.

Un Mariage en trois étapes, comédie mêlée de chant en 3 actes (Vaudeville, 1er mai 1850). — Mêm. libr., même col.

Une Passion du Midi, vaudeville en 1 acte, (Variétés, 10 février 1851). — Même

libr., même col.

Deux lions râpés, comédie-vaudeville en 3 actes (avec Varin, Folies-Dramatiques, 15 février 1851). — Même libr., même col.

Raymond, ou le Secret de la reine, opéracomique en 3 actes (avec A. de Leuven, musique d'Ambroise Thomas, Opéra-Comique, 5 juin 1851). — Paris, Giraud, in-18 (Bibliothèque théâtrale).

Un Bon ouvrier, comédie-vaudeville en 1 acte (avec Achille Dartois et Ch. Besselièvre, Vaudeville, 25 décembre 1851).

Même libr., même col.

Un Mari trop aimé, comédie-vaudeville en 1 acte (Gymnase, 29 janvier 1852). — Paris, Michel Lévy, in-18 (Bibliothèque Dramatique). La Cour de Célimène, opéra-comique en 2 actes, musique d'Ambroise Thomas (Opéra-Comique, 11 avril 1855). — Même libr, même col.

Le Housard de Berchini, opéra-comique en 2 actes, musique d'Adolphe Adam. (Opéra-comique, 17 octobre 1855). —

Même libr., même col.

Chacun pour soi, comédie en 3 actes (Vaudeville, 1er octobre 1856). — Même libr., même col.)

Des 45 ouvrages de Rosier, 43 ont donc été publiés séparément, mais on n'en fit jamais d'édition collective.

L.-HENRY LECOMTE.

L'Aiguille (LVI, 727, 819, 877). — Je possède un livre intitulé: Histoire sérieuse sur une pointe d'aiguille ou les outils de nos mères, par Cocheris. C'est un ouvrage à l'usage de la jeunesse, qui doit se trouver en librairie et dans lequel l'intermédiairiste qui signe « Esco » pourrait trouver quelques documents touchant l'aiguille. Je tiens ce petit livre à sa disposition s'il peut lui être utile.

F. Ecila.

Ajouter à la liste: La Fée aux Aiguilles, conte ; paroles de Charles Gille ; musique de Camille de Vos, à Paris, chez E. Challiot, éditeur, rue Saint-Honoré, 354, près la place Vendôme.

F. Jacotot.

« Chants du soldat », de Paul Déroulède, vers inédits (LVI, 782). — Je possède la 4° édition qui renferme les vers en question.

H. E.

Saint Jean-Népomucène (LVI, 327, 455, 511, 857). — Bien que je n'aie ni le goût ni l'habitude de prolonger les discussions, surtout à l'Intermèdiaire où la place est mesurée, et ne tienne nullement, comme on dit au collège, à avoir le dernier, il m'est impossible de laisser passer sans réponse la communication signée Léon Desrues. Je me dois à moi-mème de rétablir les faits qui me sont personnels.

Etant à la campagne, le hasard d'une lecture me fit rencontrer le nom de Jean de Népomuk, et je me rappelai avoir lu dans un livre sérieux sur Wenceslas,

mais dont le titre et l'auteur m'échappaient, que la dévotion au saint ne remontait qu'au xvii<sup>6</sup> siècle. Je n'avais, je n'ai encore aucun parti pris sur une question aussi lointaine, et cherchais à préciser un souvenir aboli, rien de plus. Mais il se trouva que ma vieille mémoire me jouait un mauvais tour; en effet, à une date antérieure j'avais déjà posé la même question, aussi l'on m'indiqua immédiatement dans l'Intermédiaire même, de nombreuses et abondantes références. Je n'avais qu'à m'excuser d'une redite, à remercier et à me déclarer satisfait.

Dans ces conditions, je ne puis que m'étonner du reproche de n'avoir pas donné de références plus sérieuses, puisque bien loin de prétendre à en produire,

j'en demandais.

Quant à l'allusion aux gens qui prennent leur documentation dans l'histoire ecclésiastique écrite par les gens de la Lanterne, mon contradicteur aurait pu se l'épargner. En tous cas, je la repousse absolument; une déjà longue vie où ont eu une très grande part des lectures, des études historiques désintéressées et loyales, me met au-dessus de semblables manières de discuter. Que dirait M. Desrues si je lui répondais du tac au tac, qu'il y a trop d'écrivains peu habitués à manier la critique historique, dont la documentation s'approvisionne dans des recueils et écrits qui pour être au pôle opposé de la Lanterne sont absolument au même niveau scientifique?

Je n'entrerai pas dans le détail des faits produits par mon contradicteur, ce sont des affirmations que je ne conteste ni n'accepte, attendant les preuves nécessaires et les références authentiquès. Mais

j'en retiendrai pourtant deux.

Je demande que soit prouvée l'authenticité de l'inscription donnée comme existant encore sur le tombeau de Jean Népomucène. Qu'elle soit de 1383, c'est-à-dire du règne de Wenceslas, à priori j'ai de la peine à le croire; d'ailleurs le libellé me paraît très suspect. Mais je me borne à demander une justification documentaire, et sur ce point de paléographie je serai difficile.

Enfin, je signale un fait qui me paraît très important. Il résulte des déclarations de mon contradicteur lui-même, que c'est Ferdinand II, le vainqueur de la nationay83 ·

lité bohême, qui introduisit la cause de Jean Népomucène. Je ne crois pas que cet argument soit négligeable en faveur de la thèse contraire à celle que soutient M. Léon Desrues. La question posée par thoi étant en effet, celle-ci : est-il vrai que c'est seulement au règne de Ferdinand II, empereur de 1619 à 1637, que remonte la vénération de Jean Népomucène comme saint national de la Bohême?

Ces choses dites, je pose la plume et ne la reprendrai qu'en cas d'une nouvelle H. C. M. attaque personnelle.

Saint Christophe et l'Enfant Jesus (LIV; LV; LVI, 526, 871). —On se procurerait peut-être quelques réponses intéressantes en interrogeant les curés de la quarantaine de communes françaises qui portent le nom de Saint-Christophe, ou leurs paroissiens.

Châteaufort (Seine-et-Oise), saint Christophe a été, par ricochet, un péu victime des écumeurs d'objets d'art religieux. Sa statuette, qui n'offrait d'ailleurs rien de particulier ornait, récemment encore, la façade d'une vieille maison (Voit Recherches historiques sur Châteaufort, par F. Cossonnet, Versailles, imp. Pavillet, 30 rue Satory, sans date; page 51). Le propriétaire craignant les voleurs, l'a enlevée de sa niche et enfermée chez lui. Ainsi s'en va l'originalité de nos vieilles demeures! Ainsi s'éclipsent les objets jadis familiers à nos yeux d'enfants! L'eur mise en sureté elle-même, dans les musées bien gardés, ne nous rendra rien de ce que nous perdons : ce sera la momisscation des souvenirs!

N'a-t-on jamais rapproché de la légende de saint Christophe, celle de « Sindbad » (Mille et une nuits) se chargeant du « vieillard de la mer » pour le porter de l'autre côté d'un ruisseau et ne parvenant ensuite à s'en débarrasser qu'après l'avoir enivré? Le vieillard est à califourchon, les jambes entourant le cou de Sindbad. SGLPN.

Le coq des clochers (LV; LVI, 150, 262, 373, 526, 643). — Nous avons dit que si le coq gaulois apparaissait sur les clochers de la Frise, cela tenait à ce que les premiers prédicateurs de l'Evangile chez les Frisons étaient venus de France, au temps de la seconde période de la

dynastie mérovingienne, qui commence à partir des successeurs du roi Dagobert, pour se continuer sous les premiers Pépins avec les rois fainéants, avant la fondation de la 2º dynastie. Aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir citer les noms propres de ces missionnaires

984

français.

Cousin et Meyer nous apprennent qué saint Eloi, nommé évêque deux ans après la mort du grand roi Dagobert, non content d'évangéliser les Flandres, construisit des églises, à Oldembourg, Rodembourg; Ostrobourg, etc.; et qu'il pénétra jusqué chez les Frisons (Buzelin, Gaule flamande, tome II, chap. 2), alors établis entre l'Ems et le Rhin. Jamais la parole évangélique n'avait été portée dans ces contrées reculées, alors que nous avons les noms des saints apôtres de toutés les peuplades de la Belgique, du 1vº siècle aux suivants. Il y détruisit les templés des Idoles, nous dit le Dr Meurisset (Vie de saint Eloi).

Après lui, les Frisons, soumis par Pépin d'Héristal, furent bien Evangélisés par l'anglo-Saxon Villibrod; mais Wulfranc. évêque de Sens, obtint des résultats tellement encourageants, que Willibrod le laissa en Frise, pour propager la foi chitétienne encore plus loin, jusque dans le Danemark I

On voit donc que ce sont bien des évéques français qui, au milieu du viiº sièclé et au commencement du viiie, ont porté chez les Frisons le coq gaulois qui surmontait leurs cathédrales, sur les églises qu'ils ont élevées chez ces peuples encore paiens. Ce n'est pas Willibrod; sans quoi, il aurait aussi placé des coqs sur les clochers des Danois, convertis par lui seul.

Le coq des clochers, en Frise, comme en France, nous paraît donc bien être le toù gaulois, gallus ; dont le nom est tire, comme celui des Gallois ou Gaulois, du radical gall wall, vaillant (à cause de son chant claironnant, comme la trompetté guerrière des combattants).

Dr Boucon.

Auvent de bois (LVI, 616, 709; 814). — On entendait par auvent une saillie en forme de toit, servant à garantir de la pluie l'entrée des maisons, les étalages des marchands sur la voie publique, et surtout les boutiques elles-mêmes qui durant le jour étaient ouvertes, sans la moindre devanture pour les protéger contre les intempéries des saisons. Le mot auvent paraît plutôt dériver de sa forme primitive, ostevent, seule usitée anciennement, que de l'expression latine ab vento.

985 -

Les auvents ont subi quelques vicissitudes suivant les temps et les lieux. Ils furent interdits à Paris par lettres patentes. de Charles IX, enjoignant à tous marchands et particuliers de démolir ceux qui existaient déjà. Mais cette défense ne tarda pas à être retirée, et les auvents reparurent, sous réserve' d'autorisation et moyennant le payement de droits variant suivant la nature de la construction. On distinguait en effet trois sortes d'auvents : 1° les auvents cintrés, considérés comme de grande voirie, taxés à cent sols, et dont la permission ne pouvait être accordée que par les Trésoriers de France: 2º les auvents ordinaires placés au dessus des portes d'entrée et des boutiques, payant 4 livres, autorisés par les commissaires de voirie, ; 3° enfin les petits auvents placés au dessus des portes et des fenêtres, taxés seulement à 2 livres.

Vers la fin du xviii siècle, les architectes prirent l'habitude d'y substituer les corniches, en pierre ou en plâtre, qui furent autorisées par ordonnance du Bureau des Finances de Paris, du 29 mars 1776, et soumises, comme les auvents,

au payement de certains droits.

Les auvents, déjà peu fréquents, se font de plus en plus rares dans les localités de France où les autorités municipales ne les ont pas interdites. Si l'on se reporte aux vieux documents du passé, on voit que ces interdictions furent assez nombreuses; pour ne parler que du Languedoc, je me contenterai de mentionner l'ordonnance des capitouls de Toulouse, en date du 29 mai 1541, contenant que « tous les habitans de ladite ville seroient tenus abattre tous auvents, valets, foraigets, capelades et autres édifices faits sur les ruës de la ville et fauxbourg, et iceux édifiés mettre et réduire à plomb et droit du fondement, dans un mois, à peine de cinq cens livres ». L'ordonnance des capitouls fut confirmée par arrêt du Parlement du dernier jour du même mois, conformément à un autre arrêt qui avait été donné pour la ville de Rabastens de Languedoc, le 19 février de l'année précédente.

J. LARRIEU DE SAINTE-MARIE.

Ossuaire de Saint-Servais et le peintre Yan d'Argent (LVI, 720, 828, 873, 929). — Puisque selon la bonne coutume des intermédiairistes on répond souvent à côté de la question, je me permettrai d'ajouter quelques mots à la très intéressante réponse de l'ami Ch. Le Goffic.

Il y a un ossuaire à l'église de Brelevenez, près Lannion, ossuaire qui sert encore, à ce qu'il m'a semblé. Il est en dehors de l'église, mais y attenant. A la chapelle de saint Gonery, en Plougrescant (Côtes-du-Nord), l'ossuaire ne sert plus que de resserre pour de vieilles planches, etc. Cet ossuaire est séparé de la chapelle, auprès de laquelle se trouvent des ifs centenaires qui ombragent poétiquement chapelle et ossuaire. A Nevez (Finistère), l'ancienne église que je vis il y a 12 ans, avait un ossuaire attenant à elle-même. Cette église n'existe plus; naturellement, le recteur a estimé utile sa démolition et il a remplacé un vieux bâtiment plein de charme par une horrible bâtisse, sans originalité.

Très nombreux sont les ossuaires existant encore en Bretagne, mais je crois que beaucoup ne servent plus.

A. HAMON.

Comme l'a dit avec raison Rieka, couper la tête d'un cadavre, ou enlever le cœur, pour le mettre dans un cœur de plomb : c'est à peu près la même chose. Que ces opérations aient été faites quelques heures après la mort, ou plusieurs mois après, évidemment le résultat est le même! Mais, pourtant, même pour un médecin, habitué aux autopsies et accoutumé aux dissections anatomiques, il y a des nuances (car il ne s'agit pas ici de cadavres véritablement embaumés); tous ceux qui ont pratiqué des autopsies médicolégales, dans des conditions faciles à soupconner, seront de cet avis! Il faut distinguer.

Reste à savoir, si, quand on enlevait le cœur, on attendait quelque temps ou opérait immédiatement après la mort? Cette question ne me paraît pas d'ailleurs avoir été tout à fait élucidée par l'auteur qui a consacré le plus important travail à ce sujet ;

988

M. Gabriel de Fontaines (Les cœurs en plomb trouvés dans les sépultures de l'Ouest. Rev. du Bas-Poitou, 1894, 25-52). Pourtant, il semble ressortir de son texte qu'on enlevait le cœur, d'ordinaire, au moment de l'embaumement, mais avant l'inhumation. Pourtant il y a des exceptions, par exemple, Philippe de Châteaulnaut, dont le cœur fut inhumé dix ans après l'enterrement.

En tout cas, les cœurs n'étaient pas placés dans les cercueils, mais dans des reliquaires creusés dans les piliers d'églises ou au dos des retables. (Sorte de Columbarium!). MARCEL BAUDOUIN.

Le 24 juin 1883, en visitant les églises de Saint-Pol de Léon, j'ai vu, dans l'une d'elles, soit au Kreisker, soit, plutôt, à la cathédrale, sur la crête d'un mur de 2 m. 50 de hauteur environ, qui entoure le chœur, une série de boîtes telles que les décrit M. Charles Legoffic, et dont chacune portait une inscription indiquant qu'elle renfermait le chef de telle ou telle personne, avec la date du décès. La plus récente de ces dates, en 1883, remontait, si je ne me trompe, à l'année 1840. Il pouvait y en avoir une vingtaine.

V. A. T.

Femme nue promenée sur l'âne (LVI, 839). — Une gravure de l'Illustration de 1846 à 1849, dans une longue étude sur le département des Landes qui a paru dans plusieurs numéros du dit journal représente un mari simplement battu par sa femme, promené sur un âne, assis le dos tourné vers la tête de l'animal. Cela s'appelle, je crois, l'assouade. Cet homme est vêtu. Un conteur poitevin, bien connu des Parisiens, Guillaume Bouchet, sieur de Brocourt, juge consul des marchands à Poitiers, auteur des célèbres Sérées, 1584, dit dans la 8°, page 273 de l'édition Loudet à Rouen 1635, qu'en Catalogne le mari cocu (on ne paraphrasait pas en ce temps la) payait au fisc certain tribut et qu'en un autre pays (qu'il ne désigne pas), il était mené par toute la ville sur un âne avec sa femme. Je ne sais aucun exemple de femme nue, gravure ou texte.

LÉDA.

Le collaborateur, \*V. H. trouvera dans le nº 1088 de l'Intermédiaire des chercheurs, un texte très explicite sur la temme nuer promenée sur un âne, par M. G. Marcel; et aussi dans les *Indiscrétions de l'His*toire, du Dr Cabanès, 1<sup>re</sup> série, 1903.

E. G. YVERNAT.

J'avais l'idée qu'une gravure rappelant cette peine infamante se trouvait dans l'Histoire de la prostitution de Dufour (pseudonyme de Paul Lacroix, paraît-il). Or, j'y vois bien des femmes nues, prostituées ou calomniatrices, subir la peine réservée à leurs « démérites », comme on disait alors. Mais elles ne sont pas affourchées, nues sur un âne. Toutefois j'ai lu la description de ce supplice féminin dans un de ces Mémoires d'officier — genre Cabiers du capitaine Coignet si communs il y a quelques années : il s'agissait d'une coureuse d'armée.

ALPHA.

L'ami de V. H. connaît probablement le tableau de Lefèbvre (1890) intitulé Lady Godiva? Cette toile inspirée par une vieille légende anglaise représente Lady Godiva nue, assise sur un cheval blanc. (Voir le Nouveau Larousse illustré, page 881).

M. DE À.

Fournel rapporte, dans son Histoire des avocats au Parlement et du barreau de Paris depuis saint Louis jusqu'au 15 octobre 1790, que, sous le règne de Louis IX, «il étoit reçu en principe que tout mari avoit le droit de battre sa femme, et de la châtier corporellement, pouvu que la correction n'allât pas jusqu'à la mort, ou à la mutilation d'un membre. » Il ajoute que cette doctrine fut en vigueur durant le xive siècle, et que « les habitants de la petite ville de Trié, en Languedoc, attachoient tant d'importance et de prix au droit de battre leurs femmes, en toute liberté, qu'ils en firent une condition de leur soumission à Charles le Bel; cette confirmation leur fut effectivement accordée par l'ordonnance donnée à Vincennes. le 7 septembre 1325... »

Ceux de Trié étaient gens de précaution. Fournel raconte qu'ils « se réservèrent un autre privilège assez bizarre; ce fut, en cas de conviction d'adultère, d'en être quittes pour courir tout nuds d'un bout de le ville à l'entre

de la ville à l'autre...

« Et, même, avec la faculté de se ra-

989 cheter de cette corvée au moyen d'une d'amende de 60 sous toulousains.

« Encore falloit-il bien des formalités pour parvenir à constituer l'accusé en état de conviction.

« Cet usage peut facilement s'expliquer dans un pays où les maris usoient, à volonté, du droit de battre leurs femmes, celles-ci devoient être souvent tentées de recourir à des consolateurs; et la représaille étoit trop fréquente pour qu'on la traitât avec rigueur.

« Voyez mon traité de l'Adultère, édition de 1783, p. 354. » (Histoire des avo-

cats, tome l, pp. 291-292).

On donne ce qu'on peut. Je n'ai pu donner à notre confrère, Monsieur V. H. l'âne qu'il demande, mais je lui ai donné du moins un passage qui prouve que nos anciens jurisconsultes avaient quelquefois, la plume bien acérée en plus de la science, et de l'éloquence l'esprit piquant.

Les abeilles aiment la justice (LIII; LIV; LV, 431). — Voici un petit secret qui se conserve religieusement de génération en génération dans une vieille famille d'apiculteurs. C'est un moyen infaillible, paraît il, d'arrêter les abeilles lorsqu'elles essaiment. Alors on leur dit: - je copie textuellement :

Mouche arrête-toi : la cire est à la Sainte Vierge le miel est à moi. Descends belle. Descends belle. Descends belle. - + Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Allez au devant de l'essaim, étendez les bras avant qu'il soit au dessus de votre tête; il s'arrêtera.

Apiculteurs, essayez, ayez confiance et vous réussirez. FRÉDÉRIC ALIX.

Mémoires inédits sur le XIXº siècle (T. G., 581; XXXVIII; XXXIX; XLIV). — On m'assure que la famille de Fontaine, le célèbre architecte (1762-1853), possède de très curieux mémoires sur les événements auxquels il a assisté depuis le Consulat jusqu'au règne de Louis-Philippe! Il en a même été parlé dans l'Intermédiaire, mais je n'ai pu retrouver la note. Ces mémoires auraient été réservés pour des raisons qui doivent être respectables, mais après tant d'années ces raisons existent-elles toujours?

On sait que Fontaine était aussi un érudit, et notre confrère, Paul Pinson, a cité de lui (XLII, 489), une préface et ROLIN POETE. une curieuse lettre.

L' « Iéna » ou « le Iéna » (LV, 385. 451; LVI, 584, 875, 933). — Ainsi qu'il fallait s'y attendre, la question s'est agrandie et, en raison du charabia employé par un trop grand nombre de journaux, certaines personnes se sont demandé s'il fallait appeler cuirassés et ballons Le Fatrie, Le République, Le Patrie, Le Ville-de-Paris. Je suis un peu honteux, pour mon pays, qui, jadis, se faisait remarquer par son bon goût, d'avoir à protester, de nouveau contre ceux qui se risquent à annoncer le départ du Ville-de-Paris pour Verdun et à nous assurer que le Vérité possède des plaques de blindage fort épais-

Mais, dit l'amiral Gervais, on se sert d'un article ayant le genre du bateau ou de l'aérostat dont on parle « pour éviter l'équivoque ». Réfléchissons : quand on aura, sous les yeux, le mot Patrie, il résultera toujours de la phrase elle-même qu'il s'agit ou d'un ballon, ou d'un cuirassé, ou d'un journal, ou du pays. Ainsi, quand on dit : « La Patrie a été gonflée dans l'atelier des Moulineaux », on ne parle pas du cuirassé Patrie. Si, au contraire, vous dites : « La Patrie a embarqué tous ses gros canons », c'est le cuirassé que l'on désigne et non le ballon. Enfin, si les camelots crient: « La Patrie! > vous ne la confondrez pas avec un cuirassé.

Et puis, l'article le, quoi qu'en pense l'amiral Gervais, ne ferait pas disparaitre l'équivoque, au cas où la phrase ne se chargerait pas de ce soin; en effet, lorsque vous écrivez : « Le Patrie », comment puis-je savoir s'il est question du ballon ou du cuirassé? Ce sont les mots précédant ou suivant le nom qui me l'appren-

Tient-on à préciser ? Rien n'empêche d'écrire : le ballon Patrie, le cuirassé Patrie, le ballon Ville-de-Paris, le cuirassé. République. L'oreille et la grammaire ne sont pas martyrisées par cette adjonction du mot qualisiant , l'instrument, d'autant moins que, le lecteur une fois mis au courant, il est inutile de répéter le qualificatif et qu'il suffit d'écrire: La République,

la Démocratie, puisque ce sont des bateaux.

Du reste, en prenant la manière de mes contradicteurs, on arrive à un résultat peu banal. Ainsi, admettons qu'une corvette ait reçu le nom de M. Waldeck-Rousseau, il faudrait dire, en parlant d'elle: La Waldeck-Rousseau? Je n'insiste

pas; ce serait trop drôle.

Donc, comme je l'ai déja soutenu dans l'Intermédiaire du 30 mars 1907, page 451, il faut dire : la bataille d'léna, les canons de La Patrie, la nacelle de La Villede-Paris, les plaques de blindage de La Vérité, la catastrophe de l'Iéna. En s'exprimant de cette sorte, n'en déplaise à l'amiral Gervais, on ne créera point d'équivoque, le lecteur n'ignorera pas ce que l'on veut dire, et je suis heureux que MM. Thomson, Jules Claretie et l'amiral Bienaimé soient, à cet égard, de mon avis. En l'espèce, l'euphonie et la clarté peuvent faire très bon ménage.

ALFRED DUQUET.

Strynx (LVI, 839). — Je me souviens d'avoir rencontré ce mystérieux « Strynx » deux fois, d'abord dans une chronique de l'Auto, en second lieu dans la Revue illustrée du 20 septembre 1907. Voici la phrase (il s'agit du diabolo):

C'est en effet le diable en personne qui semble avoir pris plaisir à nous prouver combien il est facile d'asservir l'humanité aux plus futiles manies et d'imposer à la terre entière un joug absurde, un € strynx » inepte qu'elle ne songera jamais à secouer.

D'ailleurs moi non plus, je ne connais pas la signification exacte de ce mot.

ALBERT DELPRAT.

Un quatrain sur le parapluie (LVI, 896). — Dans une revue belge, dont je ne puis retrouver le nom, j'ai vu inséré ce quatrain, qui differe quelque peu du texte donné par M. le D' Cordes:

Ami commode, ami nouveau, Qui contre l'ordinaire usage, Reste caché quand il fait beau. Pour se montrer aux jours d'orage.

ALBERT CIM.

1864, le quatrain figure à la page 19 sous la signature de Scribe. L'auteur peut à la vérité n'avoir fait là qu'une citation, mais ce n'est guère probable. A peu près tous ceux qui on signé ces autographes semblent y avoir exprimé des pensées originales, et Scribe était assez fécond pour n'avoir pas besoin d'emprunter. Cependant, s'il y a là une présomption sérieuse, elle ne constitue pas évidemment un titre indéniable en faveur de Scribe.

Croquer le marmot  $(T. G_1, 252)$ . — Cette locution signifie: attendre longtemps ayec impatience. Voilà tout ce qui est hors de doute. Mais l'origine de ce proverbe est loin d'être aussi claire. Les opinions abondent et on peut dire avec le bon Horace: Grammatici certant et adbuc sub judice lis est.

En terme de peinture, croquer, c'est faire l'esquisse d'un tableau ou d'un portrait. D'aucuns prétendent qu'autrefois les compagnons peintres avaient l'habitude de croquer des marmots sur la muraille pour se désennuyer, lorsqu'ils étaient obligés d'attendre longtemps dans un escalier ou une antichambre. Ainsi l'affirment Furetière, Génin, Littré et Rozan. Toubin ne partage nullement cet avis: ∢ A supposer, dit-il, des artistes assez mal élevés pour se permettre une telle inconvenance, pourquoi auraient-ils dessiné rien que des enfants grotesques et non autre chose? ».

D'autres donnent à ce proverbe une origine féodale. Lorsque le vassal allait rendre hommage à son seigneur il devait baiser sa main. En l'absence du maître il récitait à sa porte la formule de l'hommage et baisait le verrou, ou le heurtoir qui avaient ordinairement la forme d'une figure grotesque. La Mesangère nous dit que cet usage fait loi dans la commune d'Auxerre (art. 44), de Berri (titre IV, art. 10), de Sens (art. 181). De cette expression on peut rapprocher la suivante: « Baiser le verrouil », et la locution italienne : « Mangiare le catenacci ». Manger les cadenas ou verrous, qui s'emploient dans le même sens. C'est l'opinion de Quittard : « Du bas breton « marmous, synonyme de marmot, dit Dans le volume de l'Autographe de le encore la Mesangère, l'on a fait le di-

« minutif marmouset, puis par aphérèse « mouset. Les Gascons disent : Croquer « le mouset » Ce qui est certain, c'est qu'on trouve encore de ces marmots ornant les anciens heurtoirs. Un tle ces derniers remontant au xuº siècle représentant une tête grimaçante, a figuré à l'exposition de 1900. Il provenait de l'église de Bourbourg (Nord). La porte Sully à Figeac en conserve trois de l'époque de la Renaissance. Le musée de Lyon en possède un très curieux du xviº siècle. On y voit non seulement la tête, mais le marmot tout entier et très artistement ciselé.

993

L'origine de ce proverbe pourrait encore venir de la fable d'Esope : Le loup et la vieille femme, imitée par La Fontaine: Le loup, la mère et l'enfant, ou plutôt du conte populaire auquel cette fable a donné naissance. Voici, d'après Toubin, le résumé de ce conte: Le loup attend à la porte de la ferme. Les habitants sortent les uns après les autres, et chacun lui adresse la parole en passant : - Loup, que fais tu là? Tu n'as donc pas peur de la neige? — Loup, que fais-tu là? Tu n'as donc pas peur du vent? — Tu n'as donc pas peur du froid, des batons qui vont te battre, des fourches qui vont te percer, des chiens qui vont te déchirer. A chaque question le loup répond : Je n'ai pas peur de la neige, il y en a bien plus dans le bois; du vent, il y en a bien plus dans le bois, etc. J'attends pour croquer le marmot.

Comme on le voit, l'idée d'attente simplement énoncée dans la fable est fortement accentuée dans le conte. Pour exprimer les impatiences de l'attente, on a pu dire d'abord : Faire comme le loup qui attendait pour croquer le marmot ; puis : attendre pour croquer le marmot, et en-

fin: croquer le marmot.

Il serait intéressant de savoir si ce conte est ancien et répandu et s'il a des varian-

Bref, voici les diverses opinions. Reste à se prononcer entre les trois. En attendant, croquons le marmot.

Frédéric Alix.

Mariage: question d'étiquette (LVI, 896). — Pas de doute possible. Le père, d'une part, et la mère, d'autre part, conduiront à l'autel l'aîné de leurs enfants; ils se feront suppléer par le parent

et la parente le mieux qualifiés de chaque côté, pour conduire les fiancés du second couple.

Graisse humaine (LIV: LV: LVI. 207, 656). — Un recueil manuscrit de Segrets, écrit au milieu du xviii siècle, qui est une compilation d'extraits de Cardon (médecin italien 1501-1576), de Wecker, médecin à Colmar), Albert le Grand, etc., renferme un article sinon scientifique, au moins intéressant touchant la graisse humaine. Le voici pour les curieux de vieilles recettes. Il est tiré des œuvres de Cardan:

On dit que la chandelle de suif d'homme allumée et portée au lieu où il y a des trésors les découvre par le bruit qu'elle fait et que quand elle est proche elle s'éteint, que s'il est vrai cela advient par simpathie, car le suif est du sang, et le sang est le siège de l'asme et des esprits qui sont tous surpris du désir et convoitise de l'or et de l'argent quand l'homme est en vie, et pour cette cause il trouble aussi le sang, par quoy il y a accord et simpatie. Si donc cette chandelle est agitée à cause de l'or, l'argent, pierres précieuses ensevelies, il est raisonnable qu'il en advienne de mesme pour les choses non ensevelies.

Frédéric Alix.

Nègres pies et nègres blancs (LVI, 839, 937). — Une planche coloriée etsignée Ambroise Tard ieu, appartenant à l'édition grand in-8° de Buffon (Furne et Cie Paris 1837), tome III, repond exactement à trois des personnages décrits par le D' Blanchard, la négresse pie et la fillette vue de dos et de face, celle-ci avec la désignation: petite fille à taches poilues.

A la partie inférieure de cette même planche, figurent deux vignettes représentant d'autres anomalies humaines.

PIETRO.

Les deux planches ont été reproduites il y a bien peu de temps, je ne sais trop même si je n'ai pas cette reproduction, j'y verrai, ne serait-ce point dans la France médicale? Il y a encore dans l'Illustration, vers 1847, le portrait d'une femme dont la face n'a que de rares traces de pigment.

On sait que les nègres naissent blancs, c'était jadis une colle célèbre d'examen.

996

Roger Bontemps (LVI, 832). — On lit dans le Petit Larousse:

Roger Bontemps, création d'un auteur facétleux du xvi siècle, dont Béranger a fait le type de l'homme gai, joyeux et insouciant.

Un de nos confrères demande si Roger Bontemps a réellement existé. Voici ce que je trouve dans les Pères de la Démocratie par Robert Launay (Perrin, éditeur) page 11.

Le fameux Roger Bontemps, que Béranger proposait en modèle à ses contemporains, a, nous dit-on, existé réellement. Il était de ses intimes. Ayant eu la chance d'aboutir à la perfection qu'il ambitionnait, c'est-à-dire de s'enster jusqu'aux dimensions d'une tonne, il jugea qu'un tel succès devait être fêté par une débauche extraordinaire et voici le billet qu'il adressait à quelques-uns pour les y convier:

« Je viens enfin d'atteindre mes trois cent cinquante livres, cent soixante-quinze kilogrammes bon poids. La science s'en réjouit: elle sait maintenant jusqu'où la peau d'un mortel peut s'étendre. Resterons nous indifférents devant un aussi beau travail de la nature? Non! alors nous dinerons samedi prochain, 28 juillet, chez la mère Saguet. Le repas sera servi à cinq heures précises. J'y serai. Il y aura gras. »

A. CLAVIER.

Y avait-il des eucalyptus en Provence au XVII siècle (LVI, 895), — Un critique avait cru voir, sur la scène de la Porte Saint-Martin, où l'on joue le dernier beau drame de Victorien Sardou, l'Affaire des Poisons, un eucalyptus, ce dont l'un de nos collaborateurs s'est étonné. C'est le maître dramaturge luimême qui prend la peine de rectifier à la fois l'un et de renseigner l'autre, par la lettre suivante qu'il nous fait l'honneur de nous adresser:

Mon cher directeur,

On a pris pour eucalyptus, dans le décor de ma réce, le caroubier, dont le feuillage est tout différent. L'eucalyptus que j'ai vu apparaître en France, y était aussi inconnu au xvio siècle que le glycine, importée sous la Restauration et que les décorateurs nous montrent fréquemment sur la scène, dans des jardins des xvio et xvio siècles.

Bien cordialement,

V. SARDOU.

L'eucalyptus n'existait pas en Provence sous Louis XIV.

Découvert en Australie, seulement en 1792, par Houton de La Billardière et décrit par ce voyageur et naturaliste en 1804-1805 dans son ouvrage: Novæ Hollandiæ plantarum specimen, 2 vol. in-4°, il ne fut acclimaté par lui dans le bassin de la Méditerranée que tout à fait à la fin du xviii° siècle.

Dr Billard.

## Motes, Trouvailles et Curiosités

Parenté compliquée. — Voici un nouveau cas de parenté embrouillée qui nous vient d'Amérique et qui dépasse les quelques cas qui nous ont été signalés jusqu'ici. Un veuf et son fils ont épousé une veuve et sa fille, le fils épousant la mère et le père épousant la fille. Lorsque le veuf s'est marié avec la fille, il est devenu le beau-père de la veuve, qui était sa belle-fille. En d'autres termes il était le beau-père de sa belle-mère. Sa femme s'est trouvée la belle-mère de son beaufils, qui était, en fait, son demi-frère, étant le propre fils du père de son mari. Lorsque le fils a convolé avec la veuve, il est devenu le beau-père de son propre père, puisque sa femme était la mère de la femme de son père. Par son mariage, le fils est devenu le beau-père de sa bellemère, qui était sa belle-fille. La veuve est non seulement la mère de sa fille, mais aussi sa belle-fille, et sa fille devient sa belle-mère. La veuve est de même la belle-fille du père de son mari, qui est aussi son beau-fils, puisqu'il est le mari de sa fille. En épousant la veuve le fils est devenu le beau-fils de sa mère, la femme de son père. Le fils devient le père de la femme de son père, sa demi-sœur, sa propre fille, puisqu'elle est la fille de sa propre temme. Le vieux monsieur, par son mariage avec la fille, se trouve le beau-fils de la femme de son fils, cette dame étant aussi sa belle-fille, quoiqu'étant la mère de sa femme. La femme du père, comme belle-mère de ses enfants, et par conséquent belle-mère de sa mère et de son beau-père, ce dernier étant le fils de son mari. Nous ne savons pas si un des deux couples a eu des enfants, mais s'il naissait une fillette au fils et à la veuve, le bébé serait la petite-fille du vieux monsieur, et celui-ci, en outre d'être son grand-père, serait son demifrère et le bébé serait une demi-sœur à sa grand-mère.

997

Le vin de l'empereur. — Si jamais réclamation fut mal venue, c'est certainement celle qui fait l'objet de la lettre du baron Mounier au comte de Blacas. L'aubaine était trop bonne pour n'en pas profiter et puis les Bourbons n'avaient à recevoir aucune réclamation de l'usurpateur. Blacas qui se trouvait en pays conquis, mit, de sa propre main, en marge de la lettre, l'annotation gouailleuse qu'on y lit.

LÉONCE GRASILIER.

Paris, 15 mai 1814.

Mounier, commissaire pour l'Intendance
Générale à Comte de Blacas
Monsieur le comte,

Une cave formée de vins précieux appartenant à la Couronne se trouve aux Tuileries,

l'état a dû vous en être remis.

Je crois'devoir ne point vous laisser ignorer, Monsieur le comte, que cette cave avait été redemandée par le duc de Vicence au nom de son ancien propriétaire auquel il assurait que la meilleure partie de ces vins avait été donnée en présent.

Le Gouvernement Provisoire fit à cette

demande une réponse dilatoire.

Je crois que la plus grande partie de cette cave a été achetée sur les fonds de la liste civile, mais il est vrai que les 1200 bouteilles de Tokay sont un cadeau de l'empereur d'Autriche à son gendre, et qu'une pièce de vin du Rhin est un présent du Maréchal Kellermann.

Je suis, etc.

Le Baron Ed. MOUNIER.

Comte pour l'intendance générale.

En marge de la main de Blacas:

Sans réponse les vins sont bus

Archives Nationales O.3 606.

Curieuse aventure du roi d'Angleterre, Georges III. — A propos de l' « entente cordiale », il ne paraîtra sans doute pas sans intérêt de rappeler le fait suivant, assez peu connu, et que je trouve relaté dans un journal républicain publié à Bruxelles, numéro daté de l'octidi 18 fructidor an IV de la République française (dimanche, 4 septembre 1796, vieux style):

Nouvelles étrangères.

Londres, le 22 août (5 fructidor). Le 15 de ce mois, le Roi, qui passe ordinairement l'été à Weymouth, et qui y est maintenant, s'embarqua vers quatre heures de l'après-dînée pour aller à la pêche, divertissement qu'il aime beaucoup. Trois frégates se trouvoient dans le port; on le pressa d'en monter une ou de s'en faire escorter. Il refusa obstinément, et il entra dans une pinasse avec ses deux fils, son capitaine de vaisseau, et quelques matelots. Il faisoit beau; le vent étoit à l'ouest, et les pêcheurs furent poussés en peu de temps jusques sur les côtes de France; mais, au moment du retour, un calme plat les surprit, et il leur fut impossible de revenir aussi vite. Comme, à onze heures du soir, ils n'étoient pas encore rentrés, l'inquiétude devint générale : les frégates sortirent. Deux d'entre elles furent de retour dans le port à minuit et demi; elles avoient parcouru la Manche sans pouvoir rencontrer le Roi. La troisième amena bientôt un corsaire français qui croisoit dans ces parages, et dont elle s'étoit emparée; mais, comme les autres, elle ne donna aucune nouvelle de la pinasse. L'alarme se répandit aussitôt à Weymouth; personne ne voulut se coucher.

Enfin, le royal pêcheur rentra à une heure après minuit; en voyant l'impatience avec laquelle on l'attendoit, son premier mouvement fut de témoigner assez d'humeur. Il ne s'apaisa même pas en apprenant la prise du corsaire français, qui auroit pu si facilement le prendre lui-même et l'amener en France, puisqu'il n'avoit que des filets à bord de son esquif. Il déclara qu'il ne prétendoit pas être esclave; qu'il retourneroit à la pèche, et qu'il ne vouloit pas qu'on l'attendit une autre fois.

La nouvelle de cet événement a développé à Londres les mêmes sentimens qu'à Weymouth. Chacun s'est félicité du hasard qui a empêché que le Roi ne tombât au pouvoir des ennemis; mais on n'a pu s'empêcher de plaindre l'officier français, dont la destinée pouvoit être si brillante, et qui est maintenant prisonnier.

Cet officier eut, en effet, bien peu de chance. Quelle gloire immortelle pour lui, s'il avait pu se saisir du roi d'Angleterre et de ses deux fils, les conduire dans un port français, puis aller les déposer, à Paris, entre les mains du Directoire exécutif! Du coup, la « perfide Albion » devait mettre les pouces et conclure avec la République une paix humiliante. A quoi tiennent les choses en ce monde!

JACQUES DE BARTIER.

Le Directeur-gérant:
GEORGES MONTORGUEIL

Imp. Daniel-Chambon, St-Amand-Mont-Rond.

## Autographes et Manuscrits

Maison Gabriel et Eugène CHARAYAY dirigée par

Madame Vve Gabriel CHARAVAY 153, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, PARIS (VIIº) (ci-devant 34, Faubourg-Poissonnière).

Ancienne Maison AUGUSTE LAVERDET

Fondée en 1838

Téléphone 569-93

Vente, achat, échange d'Autographes, Brevets, hartes avec sceaux et sans hartes avec sceaux et sans sceaux, Curiosités, ocuments historiques, Livres illustrés d'Autograhes, Manuscrits, Manuscrits de Musique, Reliques e la Révolution et du Premier Empire, Sceaux, etc. Achat de vieux papiers sans valeur, avec timbres teaux, et d'anciennes correspondances avec marques ostales.

## GRAND CHOIX D'AUTOGRAPHES

Pour l'Illustration des Livres

Achat de collections d'Autographes au comptant. Vente pour le compte des possesseurs.

Catalogue mensuel envoyé /ranco sur demande.

### DEMANDE

On demande à se procurer Le jour de l'an d'un agabond, par Albert Glatigny, Nice (1869), broch.

On recherche les collections des années 1859 t 1860 de la Semaine des familles. Faire offres M. DE PONTMARTIN, LES ANGLES (Gard).

### BIBLIOGRAPHIE

## A peinture anglaise et ses origines à nos jours

Il ne faut point médire de la saison des étrennes. i elle nous vaut une littérature de pacotille, qui 'a de brillant que l'extérieur; elle permet à la brairie française de réaliser des chess d'œuvre à la weur du grand mouvement qui porte le public à ous les étalages. Si, en toutes saisons, éclosent les ditions des bibliophiles tirées pour quelques tichismes initiés, ce n'est qu'au jour de l'an qu'on oit paraître ces ouvrages de documentation grahique si laborieuse, qui exigent une mise de fonds onsidérable pour réaliser la perfection et qui doient être assurées de plaire au grand nombre.

Un livre aussi magnifique que celui que M. Arland Dayot, inspecteur général des Beaux-aits, ont on sait la haute compétence comme écrivain historien d'art, vient de publier chez Laveur, est possible que s'il peut flatter les goûts d'une foule éprise de belles œuvres admirablement présentées .

Ce n'est pas qu'un livre, à vrai dire, c'est un musée que ce bel et attachant ouvrage.

M. Armand Dayot a voulu donner au public une idée aussi complète que possible de ce qu'est la peinture anglaise depuis le xmº siècle jusqu'à nos jours. D'où le défilé, page à page ininterrompu, de gravures merveilleuses, par centaines, dont la reproduction est d'une incomparable fidélité. Les yeux éblouis, il restait à charmer l'esprit. M. Dayot l'a fait dans un texte dont la science est singulièrement élégante. C'est le cadre vivant, pittoresque érudit, de ces cinq siècles de gloire artistique.

Ce magnifique ouvrage se divise en deux parties : L'Ecole ancienne qui va des origines au mouvement préraphaélique, comprenant les portraitistes du xviiie et du commencement du xiex siècle (Hogarth, Reynolds, Gainsborough, Romney, Raeburn, Hoppner, Cosway, Lawrence, ... etc.). Les peintres historiques et mythiques (West, Stothard, Fuseli, Northcote, W. Blake, Copley,... etc.); les paysagistes (Wilson, Gainsborough, Crome, Barrett, Ward, Barker, Nasmyth, Constable, Girtin, Turner, Bonington, . etc.); les peintres de genre et anima-liers, si nombreux et si charmants (Wilkie Collins, Newton, Mulready, Landseer, Frith, Webster, ... etc.). Puis c'est la partie moderne qui va de la révolution péraphaélique à nos jours, embrassant l'époque triomphale de la P. R. B., puis la période de transition : la Renaissance écossaise, et enfin le mouvement de réaction naturaliste et anti-académique, sous la poussée de l'école de Glasgow et des réalistes d'avant garde du New-English-Club.

On n'est pas surpris de voir l'histoirien achever cette œuvre si importante - qu'il eût autrement estimée incomplète sur deux chapitres consacrés aux aquarellistes et aux humoristes. Il a contribué à rendre à ces derniers qui sont les véritables peintres des mœurs — la place légitime qui leur revient dans l'ensemble artistique d'une époque.

Nous avons cru utile à nos collaborateurs, qui questionnent si souvent sur ce genre de sujet, de les avertir de la publication de cette œuvre d'une richesse topographique incontestable, et la plus documentée qui soit encore. [Lucien Laveur, éditeur, 13, rue des Saints-Pères, Prix, broché, 50 fr.].

## Grisailles

Voilà peut-être, dans son ensemble, une des œuvres les plus personnelles de ce temps. Elle est personnelle par le style, le sujet et la présentation. Elle est intitulée Grisailles. Rien de moins gris. Elle a la puissance et le charme. Mais il s'en dégage on ne sait quel mystérieux attrait qui a la force de l'envoûtement.

Ce sont trois nouvelles, signées d'une grande dame qui réside en Bohême, de la princesse de Latour et Taxis. Elles font penser à la fois à Poé, à Baudelaire et à Mérimée. Sous trois ciels différents, elles développent trois récits singulièrement troublants, fiévreux, hallucinants, dont le décor et les personnages vous poursuivent et après la lecture se prolongent en rêve dans l'esprit qu'elles hantent. Elles sont comme trois visions auxquelles on n'échappe plus. L'amoureux de la Rosalba; le Satyre d'Aquilée (idylle délicieuse et d'une grâce tout antique qui noue au cou d'un dieu de pierre les bras frèles d'une vierge en laquelle l'amour païen a refleuri une de ses dernières fleurs). La troisième nouvelle, Penimbra, est berceuse et langoureuse comme ces sanglots que les tziganes tirent de l'âme de leur violon. Et ces nouvelles d'un style ferme, d'un langue

pulente, d'une richesse d'invention supérieure, int — et c'est encore leur originalité — illustrées ir l'auteur. L'œuvre de l'artiste égale celle de l'é-ivain. Ce sont des eaux-fortes d'un remarquable ssin; des trouvailles géniales d'un songe d'art le bercent, à la fois, les souvenirs de l'antiquité ix pures lignes et les chimères des contes fantasques.

L'exécution est aussi parfaite que l'œuvre.

Le nom de son éditeur n'en est-il pas un garant? Irisailles, par la princesse Alex. de Latour et axis, illustré par l'auteur, tiré à 325 exemplaires mérotés, 25 Japon et 300 velin à la forme. Paris, 1ez Henri Leclerc, 219, rue Saint-Honoré, Paris].

## Louis-Napoléon Bonaparte et la Révolution de 1848

C'est un curieux phénomène politique que le cheinement de l'idée napoléonienne à travers la Réplution de 1848. Comment Février a-t-il préparé écembre? C'est ce que M. Lebey examine dans un vre, qui ne le cède pas aux précédents en intérêt en mouvement. On sait maintenant la manière es solidement construire qui est celle de M. André abey.

as une phrase, pas un mot de son argumentation ni ne s'appuie sur un fait. Ce sont les faits qu'il it parler dans leur multiplicité et leur relativité. Il rive ainsi à dégager l'histoire du parti pris de nistorien; à lui donner un imposant caractère impersonnalité, par la force de la logique et la

vérité des déductions.

La République sort de la Révolution de 1848, uns un torrent d'illusion vite troublée; alors, c'est nquiétude, l'incertitude, l'effroi. L'anarchie et l'inphérence se disputent un gouvernement qui n'a seune des qualités qui font vivre les gouverneents. Moins farouche que sa devancière, la Répuique de :848 fait une grande consommation hommes: elle ne les tue pas ; elle les démonétise, si vite qu'au bout d'un an, elle est sans chef.

Un homme incarne dans son nom le souvenir de spopée révolutionnaire; ce nom a signifié prestige illitaire et ordre nouveau. Ce n'est point pour essaucher un peuple qui, devenu majeur, entend se arier à sa guise. Il va au plus populaire: « Poleon

ous l'aurons. »

M. André Lebey se tient dans les limites exactes son rôle d'historien. Il analyse avec un profond rupule, cette crise d'âme chez une grande nation et la nous vaut de revivre dans des pages d'une aissante réalité, cette aube d'une République qui se vait sur le lit de César.

[Louis-Napotéon Bonaparte et la Révolution de 348, avec des documents et des portrait inédits,

nez Juven].

#### L'Art et l'Enfant

Le numéro de décembre de l'Art et l'Enfant, gane de la société que préside avec une intéresnte activité M. Léo Claretie, nous révèle des doments du plus haut intéret: la petite forteresse ite pour Louis XIV, enfant dans le jardin du Pais-Royal, le hochet du roi de Rome, les jeux et uets dans la haute antiquité d'Egypte, tout ce l'on peut savoir sur le diabolo, etc... Les rieux, les pédagogues et les artistes ont tous à cofiter dans ces pages d'éducation esthétique: les expliquent l'expansion constante de cette œute utile qui peut s'enorgueillir des plus grands ons de la haute société.

## Chez GEOFFROY Freres

5, Rue Blanche, PABIS

Prochaines EXPOSITIONS hebdomadairs

Estampes rares, de choix, documentaires.

Cathédrales. — Modes du second Empire. —

Gastronomie. — Vues en couleurs. — Sanguires

— Bosce. — Métiers. — Napoléon ler. — Coiffure:

— Bosce. — Métiers. — Napoléon le<sup>r</sup>. — Cofflure: — Lithographies. — Eaux-fortes. — Maison de France. — Portraits. — Châteaux. — Sujets no gieux. — Eventails. — Femmes. — Calligraphie. — Marine. — Jeux. — Jeanne d'Arc. — Théatres. Etc.

## LA VENDEE HISTORIQUE

(Revue de la Vendée militaire)
Paraissant à Luçon (Vendée), le 5 et le 20 de chaque moi
Directeur : Henri BOURGEOIS.

Prix de l'abonnement : Edition : ur papier fort 6 fr. 50. — Edition sur papier ordinaire : 5 ?

## Bibliothèques Demontables GALAUTE à Rayons Mobiles

**SUPPRESSION** 

des Crémaillères
ADAPTATION
possible et simple
AUX
Meubles existants

Envoi franco de notices, devis, tarifs, renseignements, etc.



DÉPLACEMENT facile des tablettes qui se fixent automatiquement à la hauteur que l'ouveut.

Spécialité d'Agmcements d'Angles, et d'entourages de tout ou punie d'une pièce.

E. GALANTE, 75, Boulv. Montparnasse, PARIS
TÉLÉTHONE 721.68

Recherches historiques heraldiques a Généalogiques

Titres de Noblesse
Albums Généalogiques.

M'O'Kelly de Galway, F.t.

8 Rue Ménéssiec PARIS (11 Am?)

## Librairie A. SAFFROY

## SAFFROY Frères, S<sup>n</sup>

Le Pré-Saint-Gervais (Seine), près Paris

73, GRANDE-RUE, 73. — VILLA Nº.23

'Catalogues périodiques d'ouvrages anciens et modernes, Autographes, Marques postales, Papies timbrés anciens, Documents manuscrits depuis le xiii siècle. Pièces imprimées de tous genres. Estampes, portraits, vues. Ex-libris français et étrangers

Classement par matières, sujets, personnes villes, départements, provinces, pays.

Le 46° catalogue pour paraître au mois d'ambre

Les 40 précédents non annulés arront qués aux amateurs. Digitized by

## CHEMINS DE FER DU MIDI

## Stations hivernales et balnéaires des Pyrénées

Billets délivrés toute l'année avec réduction de 25 olo en première classe et 20 olo en 2° et 3° classes dans les gares des réseaux du Nord (Paris-Nord excepté), de l'Etat, d'Orléans et dans les gares du Midi, situées à 50 kilomètres au moins de la Destination. Durée: 25 jours, nou compris les jours de départ et d'arrivée. 33 jours pour ceux de ces billets délivrés dans les gares du Midi. Ces billets sont d'aller et retour.

Billets de famille délivrés toute l'année dans les gares des réseaux du Nord (Paris-Nord excepté de l'Etat, d'Orléans, du Midi et de Paris-Lyon-Méditerranée, suivant l'itinéraire choisi par le voyageur et avec les réductions suivantes sur les prix du tarif général, pour un parcours (aller et retour compris) d'au moins 300 kilomètres pour une famille de 2 personnes 20 ojo; de 3, 25 ojo; de 4, 30 ojo; de 5, 35 ojo; de 6, ou plus, 40 ojo. Durée : 33 jours, non compris les jours du départ et d'arrivée.

### CHEMINS DE FER DU NORD

## Paris Nord à Londres

(Via Calais ou Boulogne) Cinq services rapides quotidiens dans chaque sens

## VOIE LA PLUS RAPIDE

Service officiel de la poste (Viâ-Calais)

La gare de Paris-Nord située au centre des affaires est le point de départ de tous les grands express européens pour Angleterre, la Belgique, la Hollande, le Danemarck, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, la Russie, la Chine, le Japon, la uisse, l'Italie, la Côte d'Azur, l'Egypte, les Indes, et l'Australie.

#### CHEMINS DE FER D'ORLEANS

## Relations directes entre PARIS (Quai d'Orsay) et BARCELONE

Viå Limoges, Montauban, Toulouse

Il est délivré au départ de Paris Quai-d'Orsay des billets directs de 1re, 2e et 3e classes pour Barcelone aux prix de 29 fr. 60 en 1re classe, 89 fr. 15 en 2e classe et 57 fr 95 en 3e classe.

Enregistrement direct des bagages de Paris à Barcelone. Voitures directes. Lits toilettes. Compartiments-couchettes.

Vagon-Restaurant.

Service journalier au 1er Novembre 1907; Aller. — Paris quai (d'Orsay départ) 10 h. 15 matin 8 h. 36 soir; Barcelone, rivée 7 h. 53 matin, 7 h. 26 soir. Retour : Barcelone, départ 6 h. 46 soir, 9 h. 40 matin; Paris quai d'Orsay, arrivée h. 22 soir, 8 h. 56 matin.

### CHEMINS DE FER DE L'OUEST

## PARIS A LONDRES

Viå Rouen, Dieppe et Newhaven par la gare Saint-Lazare

Services rapides tous les jours et toute l'année Dimanches et Fêtes compris. — Départ de Paris Saint-Lazare : 40 h. 20 matin (1re et 2e classes seulement) et à 9 h. 20 soir (1re, 2e et 3e classes). — Départ de Londres : Victoria 10 h. matin 1re et 2e classes seulement, London Bridge et Victoria à 9 h. 10 soir 1re 2e et 3e classes. — Trajet de

Billets simples, valables pendant 7 jours: 1re classes 48 fr. 25: 2e classe 35 fr.; 3e classe 23 fr. 25; Billets d'aller retour valables pendant un mois: 1re classe 82 fr. 75; 2e classe 58 fr. 75; 3e classe 41 fr. 50.

Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sans supplément de prix, à toutes les gares situées sur le parcours ainsi l'à Brigton.

Billets d'aller et retour valables pendant 14 jours délivrés à l'occasion de certaines fêtes. De Paris à Londres et viceersa 1re classe, 49 fr. 05; 2e classe, 37 fr. 80; 3e classe, 32 fr. 50.

## CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE

## Fêtes de Noël et du Jour de l'An

A l'occasion des Fêtes de Noël et du Jour de l'An, les coupons de retour des billets d'aller et retour délivrés à partir du Décembre 1907, seront valables jusqu'aux derniers trains de la journée du 6 Janvier 1908, étani entendn que les billets n normalement auront une validité plus longue la conserveront. La même mesure s'étend aux billets d'aller et retour collectifs délivrés aux familles d'au moins quatre personnes.

## Concours International de ski, patinage, luge, etc., à CHAMONIX du 3 au 20 Janvier 1908

Train spécial, à prix réduits, de Paris à Chamonix, - Aller : Départ de Paris, le 2 janvier à 8 h. 35 matin : Arrivée Chamonix, le 2 janvier à 10 h. 35 soir. — Retour : Au gré des voyageurs, par tous les trains ordinaires jusqu'au der-er train partant de Chamonix dans la journée du 25 janvier. Réduction de 50 0<sub>10</sub>. — Alter et Retour : 1re classe, 79 fr. 30 ; 2e classe, 52 fr. 60 Délivrance des billets à partir du 15 décembre 1907, à la gare de Paris-L.-M., dans les Bureaux encoursaies de la

mpagnie et dans les Agences de voyages.

## L'Amateur d'Autographes

Revue rétrospective et contemporaine

Directeur: M. NOBL CHARAVAY

Collaborateurs: Georges Monval, Maurice Tourneux, Paul Bonneson, Charles Malherbe. Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul. etc.

Abonnements . . . . . .

8, rue de Furstenberg, 3.

## BULLETINduBIBLIOPHILE

BIBLIOTHÉCAIRE ET DU

Revue mensuelle publiée par la Librairie TECHENER 210. rue Saint-Honoré.

Fondé en 1834 par Joseph Techener, avec le concours de Charles Nodier, Sainte-Beuve, Paul Lacroix, Silvestre de Sacy, Paulin Paris, Baron Jérôme Pichon, etc., etc., le Bulletin du Bibliophile et du bibliothécaire s'adresse surtout aux amateurs de livres rares, aux chercheurs de pièces inédites, aux collectionneurs de documents historiques, aux bibliothécaires français et étrangers.

Directeur : Georges VICAIRE

ABONNEMENTS: Un an: 12 fr. pour Paris 14 fr. pour les départements 16 5 pour l'étranger.

Librairie historique, philologique et nobiliaire

## H. CHAMPION

5, quei Malaquais, l'aris (VII.) Maison spéciale pour l'histoire de la France et de ses anciennes provinces
FONDÉE A PARIS EN 1878
En plus de nos éditions, immense stock en magasin d'ouvrages anciens et modernes. Fournitures de livres neufs avec

remises.

CATALOGUES



Les Archives Collectionneurs d'exlibris (11° année), paraissent tous les mois avec une ou deux planches hors texte et des figures dans le Elles s'occutexte. pent spécialement de toutes les marques de propriété du livre, de blason, etc.

Un numéro spécimen

est envoyé sur demande accompagnée de o fr. 50 en timbres-poste, adressée au siège de la Société 93, rue de Prony.

## Revue Historique la Ouestion Louis XVII

Publication mensuelle de 32 pages minimum ÉDITÉE PAR LE LIBRAIRE H. DARAGON, 30. Rue Duperré, Paris

Abonnement annuel France et Etranger 10 fr.

## POLYBIBLION

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE UNIVERSELLE 5, RUE SAINT-SIMON (BOULEVARD SAINT-GERMAIN), Paris, VIII

Le POLYBIBLION paraît chaque mois en deux parties distinctes.

Partie littéraire: Articles d'ensemble, Comptes rendus d'ouvrages publiés, et Bulletin.

Partie technique: Bibliographie méthodique des ouvrages publiés en France et à l'étranger, avec indication des prix; 2. Sommaires des revues et des journaux.

**Etranger** France 15 fr. 16 fr. Partie littéraire, ii fr. 10 fr. Partie technique, Les 2 parties réunies, 20 fr. 22 fr. Les abonnements partent du 1er janvier.

## AVIS

L'administration de l'Intermédiatre des chercheurs et curreux met à la disposition de ses lecteurs: Quelques rares collections des années 1864, 1865, 1883, 1886, 1887, 1894 et 1905 au prix de vingt francs.

Un petit nombre de collections des années 1869, 1870-73, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,

1879 et 1891, au prix de dix-huit francs.

Les collections des années 1892, 1893, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 au prix de seize francs

On traite de gré à gré pour les collections des années non mentionnées.

On peut fournir un très petit nombre de numéros dépareillés au prix de un fr. jusqu'à 1892, inclus, et de souxante quinze centimes à partir de cette année. - Les numéros en réassortiment de l'année précédente et de l'année en cours sont à cinquante centimes.

Enfin, les exemplaires restants de la Table générale des matières, clef de l'Intermédiaire ur fort volume in-8° de 504 pages, sont livrés au prix de huit francs cinquante le volume. port compris. pour la France et l'étranger. La Table Générale, publiée en 1897, embrasse les années de 1864 à 1896,

Adresser lettres et mandats à l'Administration de l'Intermédiaire des chercheurs et curieux bis, rue Victor Massé.

Cherchez et vous

trouverez

43° ANNÉE

-0-

34 bis, rue Victor Massé
PARIS (IX°)

-0-

Bureaux de 2 à 4 heures Excepté le vendredi. QUÆQUE



Il se faut entr'aider Nº 1156

31 bis, rue Victor Massé
PARIS (IXº)

Bureaux : de 2 à 4 heures Excepté le vendredi

# L'Intermédiaire

## DES CHERCHEURS ET CURIEUX

Fondé en 1864

QUESTIONS ET RÉPONSES LITTÉRAIRES, HISTORIQUES, SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES
TROUVAILLES ET CURIOSITÉS

Paraissant les 10, 20 et 30 de chaque mois

FRANCE. — Un an: 16 fr.; Six mois: 9 fr. — | — ÉTRANGER. — Un an: 18 fr.; Six mois: 10 fr.

## SOMMAIRE

QUESTIONS (159-168). — Empereur ou roi. Statue à identifier. — Un nègre, fils naturel de Louis XV. — Grade de lieutenant des maréchaux de France. — Les archives de l'ordre de Malte. — Mmes de M... et de J... citées par M. d'Haussonville. — Le duc d'Audiffret-Pasquier et l'orthographe. — Balfour de Burley. — Le poète vierge: Baudelaire. — Les descendants de Delacroix et de Benezech. — Antoine Gruel. — Comte de Guibert. — Famille de la Cam ou Lacam. — Descendance française de Jean Petitot. — Chrétien de Poly. — Armoiries à déterminer: au phénix d'argent. — Une pensée de Blaise Pascal, sur le bonheur. — Œuvres du marquis et du comte César du Bouchet. — La danse du loup. — Sénèque ou Joseph de Maistre? — « Les Veillées américaines ». — Madame Un Tel. — Feuille qui chante. — Sapate. — Salves. Nombre impair. — « Dieu me pardonnera... c'est son métier. » — Surtout et Pardessus. — A propos de tournois. — Huit cents filles de mauvaise vie jetées à l'eau aux Ponts-de-Cé.

RÉPONSES (169-214). — Kleber et Hoche. —
Un collégien embastillé. — Joseph Lebon à
Arras. — Un mot d'une dame de Gramont. —
Saint-Just, auteur dramatique. — Louis XVII.
Sa mort au Temple. Documents nouveaux. —
Quelles sont les femmes connues qui ont été
fustigées sous la Révolution? — Une lettre de
Lucien Bonaparte. Les frères et sœurs de Napoléon Ier. — La fuite de Louis Philippe. —
Le journal du vicomte d'Hardouineau. Un
point énigmatique. — La postérité d'Îturbide, Augustin Ie, empereur du Mexique. —
Titre de conseiller du roi. — Généralissime.
— Le canton de Valréas. — L'abbaye de Foncaude, — Costume des Théatins. — La communication des actes de l'état-civil. — Famille Champion, au xviie siècle. — Madame

de Z... amie de Chateaubriand, dans les mémoires de madame de Boigne. - Claire Démar, saint-simonienne. - Nicolas du Pré de Saint-Maur de l'Académie française. Ses descendants. - Projet de mariage de Gambetta. - Les « Ingoust » facteurs d'orgues et organistes. - Famille Le Moyne. - Ouida. -Barbe-Bleue et Gilles de Retz ou de Raie? -Jean-Jacques Rousseau, copiste de Bourlama-qui. — Saint Vincent de Paul. Ses restes. — Armoiries à déterminer : à un palmier. Eglises fortifiées. - L'herbe de Saint-Quirin. Eglises fortifiées. — L'herbe de Saint-Qui in.

— Une femme à barber crucifiée. — Ami et amie, pour amant et maîtresse. — Le chat dans la littérature. — Termes de métiers. — L'argot des jeux. — « La Marseillaise », parodies. — Bavardises. — Epoises, vieux mot français. — Coralie. — Byrrh, apéritif. — L'homme et son appréciation de la température. ture. - « La hare sent toujours le fagot ». La semaine des quatre jeudis. — Faire une croix à la cheminée. — Cheminées ayant servi de cachettes. - Graisse humaine. - Un remède à la crise viticole. Le gaz d'éclairage par le marc de raisin, — Quand a-t-on commencé à fumer le cigare en France? Genre du mot? - Le talisman de Charlemagne. -Les grands hommes enterrés au Panthéon.



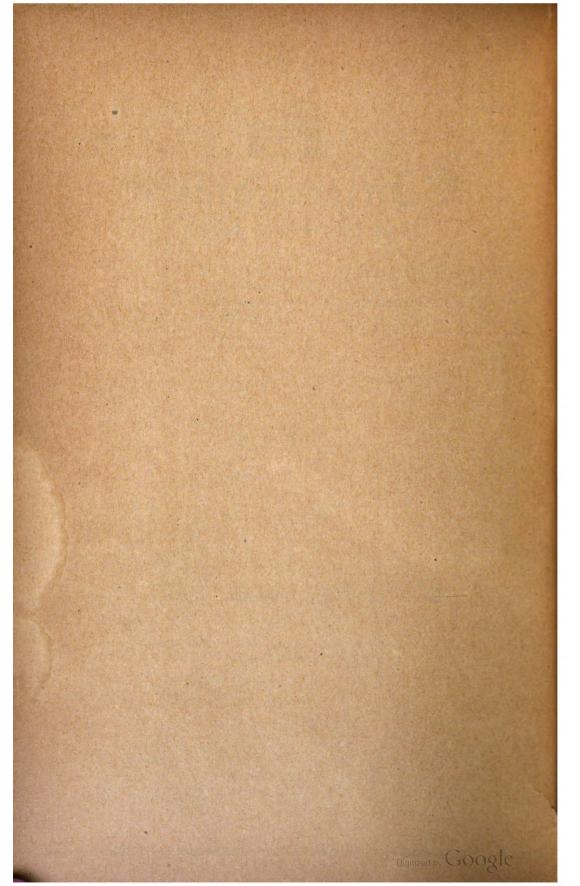

## Table des Matières

N.-B. - \* Ce signe indique des réponses à des questions posées dans les volumes précédents

\*\* Ce signe indique les articles insérés sous les rubriques : Lettres et documents inédits, Trouvailles et Curiosités.

Les autres titres sont des questions posées dans ce volume. Celles qui sont sui-

vies d'un seul chiffre de renvoi n'ont pas encore reçu de réponse.

### A

\* Aaron Burt (L'américain) et lord Moira.77. Abbaye de Foncaude (L'). 4, 72, 179, 239, 345. Abbaye. Voir Montmartre. Abbaye à identifier dans le diocèse de Dax.890. \* Abeilles aiment la justice (Les). 989. A cheval; parole historique, 727. Acloque (André-Arnould), capitaine de la garde nationale en 1792. 890. Adultères (Punition des). Voir Femmes nues. Agence matrimoniale. Voir Foy (M. de). Agent politique. Voir Arthaud. Aiguille (L'). 727, 819, 877, 981. Aiguilles. Voir Cap. Albine, Lehrbach, Hardenberg. Projet en faveur de Louis XVIII. 271, 401, 564. Al en aux. 837. Alion (Baron d'). Voir Porée (Famille). \* Alphabet (Un curieux emploi des lettres de 1'). 264 Alsace. Voir Apparition. Alton et Shée (Familles d'). 834, 961. Amanitates belgia. 831. Ambazac. Voir Châsse (La). Amville (d'). Voir Gravelot. \* Amidieu 'du Clos (Famille). 21, 239, 347. \* Ami et amie, pour amant et maîtresse. 152, 199, 248, 314, 532. Amouroux (Ch.). Un portrait de... 52. \* Amussat (Famille). 74, 240. An III. Voir Mort. Ancien acteur devenu curé (Un). 665. Angers, Voir Bourreau d'... devenant le bedeau. \* Anglais qui veut voir manger le dompteur (L'). 255 Anglophobie en l'an IX (L'). 549. Anglure. Voir Poisieu. Angoulême (Le duc d'), signalement de police. 157. \* Angoulême. Voir Emeutes à Limoges. Anquetil l'historien. 909 Anquetil. Date de son décès. 722, 798, 909. Antinoé, Voir Sépulture.

Antioche (Comte d') Voir Changarnier à

Antiquités du Yucatan. Voir Yucatan.

Apparition en Alsace (Une). 8, 238.

A propos de tournois, 168. Araignée (Toile d'). Voir Arnitole,

Arbre de Gisors (L'). 944.

Metz.

Apéritif. Voir Byrrh.

\* Arbre de la fraternité. 399, 564. Arc (La fausse Jeanne d'). 889. Archer garde de la connétablie, 4, 126. \* Architectes français au moyen âge à l'étranger (Les), 88 Archives de la noblesse, de Lainé. 893. Archives de l'ordre de Malte (Les). 161, 235, 303, 358, 468, 523, 693. Arcole. Voir Guides. Arènes de la rue Monge (Les). 958. Arentelle. Voir Arnitole. Argental (La femme du comte Ferréol d'). \* Árgot des jeux (L'). 200, Ariodant? 278, 419. Armes et devises de Gabriel de Siran, marquis de Cavanac. 893. Armoiries à Villequier (Seine-Inférieure). 443, 578. Armoiries, Voir Ex-libris, Armoiries: d'or, à deux lions passant de gueules, 615. Armoiries ducales (?). 892. Armoiries de Balodes. 390, 524, 693. Armoiries de Brunel de Bonneville. 948. Armoiries de Brunet de la Renaudière, 948. Armoiries de Brye de Vertamy (de). 948. Armoiries de Des Roziers. 54. Armoiries de La Rames. 725. Armoiries de Puyrigaud. 390, 524, 693. Armoiries de Siran, marquis de Cavanac. 893. Armoiries sculptées sur les anciens beffrois. 276, 468. Armoiries à déterminer, à expliquer, à identifier, à rechercher, à retrouver : D'or, à la bande de vair. 500 D'argent, à la fasce d'azur. 333, 421, 471, D'argent, à la flèche montante. 949. D'azur, à la lance brisée d'or. 4, 131. D'azur, au rencontre de cerf. 667, 813. \* D'azur, au pélican d'argent. 133. D'azur, à trois besants. 667, 813. D'azur, à la fasce ondée d... accompagnée de trois oiseaux... 839. De sable, à trois merlettes. 894. Chevron (Un), une étoile et 3 feuilles d'orme. 836, 974. \* Chevron de... et cioissant versé. 88, 130. Corbeau. 55 Bandes (3) de... 221. Ecureuils (3). 4. Etoiles (3) et une coquille. 726. Fasces de gueules (2). 277, 359, 471. Fasces (3). 836. LVI-19.

Insectes de sable (2). 55.

Lion. 836. Lion (Tête de) de face. 221, 358, 470. Lions et fasces en écartelé. 892. \* Lions (2) de gueules. 32. Massacre de cerf d'or. 55. Palmier. 56, 195. Pals (4), une tortue. 276, 359. Phénix d'argent. 164. Rocs d'échiquier (3). 109, 246. Parti ; au i, seme de fleurs de lis d'or, à 3 bandes de ... avec une bordure de gueules. 974. Sur des pièces du xIve ou xve siècle. 836, Armoiries (Descriptions d'): Aucapitaine. 239. Balodes. 524, 693. Béon. 88. Bigards. 359. Bigars. 471. Bigot. 472. Bloct. 359. Bouex et Boueix. 359. Bosc de la Calmette. 134. Bourgogne. 974. Brun de Montesquieu, 920-21. Campe (du). 359. Champion. 137. Coucy. Deux-Siciles. 868. Douzeauville, voir Joubert. Dussault. 965. Fransures, 471. Guillonet Merville. 140. Joubert de Douzeauville. 890. Langlois. 927. Lieutaud. 970. Martainville. Voir Pelletier (Le). Mathieu 445. Mignot, 920. Moncelar ou Montcelar. 358. 470. Montesquieu, voir Brun. Murat. 868. Nadal. 971. Nepveu de Rouillon. 813. Paillot. 974. Pelletier de Martainville (Le). 471. Pillaren. 133. Puyrigaud. 524. Ribeyre. 976. Roches (des). 131. Roncherolles. 359. Rouillon, voir Nepveu. Saint-Quirin. 196. Sarrau, 303. Sazilly, voir Torterne. Sicile. 868. Terras. 810, 923. Torterne de Sazilly. \* Arnitole, Arentelle. Synonymes de toile d'araignée. 37, 95, 144, 651. Aron Beur. Voir Aaron Burt Arrêt sur le vin de Beaune. Voir Beaune. Arsin et abatis de maison. (Propriétaire : ses droits). 90, 483, 652. Arthaud (L'agent politique). 665. Ascenseurs. Voir Inventeur. « Associée », au sens d'épouse. 221, 366. Asteure. 615, 699, 767, 822. \*\* Astres (Les noms des): 940. # Au diable bouilli. 146. Audiffret-Pasquier et l'orthographe (Le duc d'). 161, Augereau. Voir Un qui ne veut pas être duc. Augustin 1st. Voir Iturbide. Aumale (Le comte d'). 330, 405. Aumale (Le duc d'). Voir Napoléon (Prince). Austerlitz (Mariages d'). Voir Décret impérial.

Auvent de bois. 616, 789, 814, 984. \* Auvergnats dans l'armée de Condé (Les.

Aux deux Pierrots. 669

\* Avoir du foin dans ses bottes. 254, 368, 481, 596, 701, 879.

B. de B. Voir Gouaches signées. Babeuf [ses domiciles à Paris]. 613, 744, 799 Bach (J.-B.). Voir Reve du musicien. Bacler d'Albe au Salon de 1806. 330. Bacler d'Albe et la famille impériale, 330. Baignoire. Voir Bonnet d'évêque. Balfour de Burleigh. 161, 348. Balodes. Voir Armoiries. Balzac. Voir Guyonnet de Merville. \* Balzac. — Mme Honoré de Balzac. 739. \* Bancs du Roi de Rome. 43, 89, 149, 250, 317. Bapst, armateur. Voir Bech. Baptême. 634, 860. Baradat (Pamille de).387, 512, 682, 744. Baragnon, Baraignon et Baragne. 723, 792,911. \* Barbe-Bleue et Gilles de Retz (ou Rais). 194. \* Barberet (Denis), médecin. 1714, 1780 ou 1785. 22. Barbey d'Aurevilly, arrière-petit-fils de Louis XV. 218, 295, 348, 407. Barbey d'Aurevilly, collaborateur du « Pays ». 21, 76, 240, 348. Barbey d'Aurevilly et Victor Hugo. 355, 635-Barbey d'Aurevilly (Les reliques de).219,297. Barnum (Mémoires de). 57, 143. Bastille (La). Mort de Delaunay. 51, 114, 285. Bastille (Pierre de la). Voir Lettre de Vergniaud. Bâtonnier de l'ordre des avocats. 952. Baudelaire. Voir Amænitates belgiæ. - Poète vierge (Le). - Vers à attribuer. Baudrier des grenadiers (Le). 889. \* Bavardises. 201, 253, 657, 767. Beaujour. 330. Beaune (Hôtel-Dieu de). Voir Retable. Beaune (Un arrêt sur le vin de), 101. Beauregard. Voir Le Vassor. Beauregard (Comtesse de). Voir Howard (Miss). Beauvilliers (Mme de). Voir Montmartie (Abbesses et abbaye de). Bechevet (Comte de). Voir Howard (Miss). Beok, Bodes, Raynal, Bapst, Gaubert, Noailles, Mouchy, Dudon; portraits à retrouver. Bedeau, Voir Bourreau d'Angers. Beffrois. Voir Armoiries sculptées sur les an-

Béga (Mile Pauline) et Béranger. 52, 572,

ciens beffrois.

962.

Bellilotte. Mme Fourès (Pauline ou Palmyre) surnommée. Voir Maîtresse du général Bonaparte.

\* Bénédictins francs-maçons. 294, 398, 632.

Benezech. Voir Delacroix.

Béon (Mme de). Voir Montbéliard (Mmes

Béranger. Voir Béga (Mlle).

Berbuya (Carrefour ou rue de). 783.

Beringhen (de). 779, 911.

Berlaymont (Les) [Flandres]. 107, 241, 407,

512, 682.

Bernadotte (Jean). 607, 744,913.

Berrichon ou Berrillat. 222, 316, 367, 423, 708.

Berrilliat Voir Berrichon.

Berthezène (Pierre). Le général baron. 387.

513, 800.

Bertin du Rocheret. Voir Jean-Jacques Rousseau copiste de Bourlamaqui.

Bertrandon de la Brocquière. 219, 350.

Bibliophile. Voir Jacob.

Bibliophile Duprat (Le). Voir Duprat.

Bibliothèque. Voir Jacob.

Bibliothèque Delasize. Voir Delasize. Billaud-Varennes (Les mémoires de). 385, 506.

\* Billaud-Varennes (Une comédie de). 297.

Billevesée. 392, 534, 823.

\* Biroche, voiture du xviii siècle. 252, 421.
Bismarck. Voir Prédiction de,...

Bizanet. Voir Bizaunet.

Bizaunet [Bizanet] (Général). 444, 572.

\* Bleck ou Blech (Famille). 22, 79.

Bobital. 779, 935

Bodes, musicien. Voir Beck.

Boigne (Mme de). Voir Robespierre surnommé Petit-Chat — Z. (Mme de) Boisot (Le capitaine). Voir Echauffourée de

Strasbourg.

Bolduc ? 336, 423.

Bologne (Famille). 331, 408, 515.

Bonaparte. Voir Maîtresse du général...

\*\* Bonaparte (Le prince Pierre) demande le droit de porter des pistolets. 941.

Bonaparte (Pauline) en Vénus victorieuse, par Canova. 386, 510, 678.

\* Bonaparté (Jérôme). Une fille naturelle de. 678.

\* Bonaparte (Louis-Lucien). — (Une lettre de) Les frères et sœurs de Napoléon. 174. Bonnet d'évèque : place au théâtre. 3, 96,

154. Bonnet du Bourgneuf (Dom), 387. Bordeaux, Voir Emeutes à Limoges.

\* Bornes-canons. 657.

\* Bosc de la Calmette (Les) au sujet d'un

ouvrage récent. 134.

\* Bossuet caricaturé et marié à Mile Dervieux de Mauléon, 134. Bouchet (du). Œuvres du marquis et du

comte César. 165.

Bourdon. Voir Paris Bourdon.

Bouret (L'abbé), miniaturiste. 219. Bourgneuf. Voir Bonnet.

Bourguignon. Voir Gravelot.

Bourlamaqui. (Burlamacchi). Voir Rousseau. copiste.

Bourreau d'Angers devenant le bedeau (Le).

Boyards (Les) en Roumanie. 444, 906.

Brésil. Voir Chutes du Parana.

Brididi, Chicard, Pritchard, Valentin. 321,

\* Brigands de 1789 (Les). 15, 121.

\* Brillat-Savarin. Ses mémoires secrets. 560, 635, 745, 860, 914.

Brochure de 1767 : Des Barreaux et Pierre

Du May. 55

Brocquière. Voir Bertrandon.

Brosse (La). Voir Poisieu.

Brouille (de). Voir Récourt.

Brun de Montesquieu (de). Voir Montesquieu. Une famille de ce nom dans la Lozère.

\* Bruneau l'un des prétendus dauphins: (Les descendants de). 288, 342, 626, 851. Bruneau (Mathurin), prince de Navarre. 388. Brunel de Bonneville. Voir Brunet de la Renaudière.

Brunet de la Renaudière, de Brye de Vertaniy, Brunel de Bonneville : Armoiries à déterminer. 948.

Brye de Vertamy (de) Voir Brunet de la Renaudière.

Bucquet (Le peintre Léonce). 5, 134, 241.

Bulliard [docteur en médecine]. 891. Bureaux ou brigades des traites foraines. 551, 671, 738.

Burlamacchi (Bourlamaqui). Voir Rousseau copiste.

Burt. Voir Aaron Burt. Busier. Voir Mots anciens.

Cabinet noir (Les violations du secret des lettres et le). 318.

\* Cabotins. 719, 878, 934. Cachet archiépiscopal. 893, 976.

Callot (Les légendes de). 721, 816. Calonne (Charles de) Voir Collection.

Calonne (M. de) garde du corps à Madrid.

Cam ou Lacam (Famille de la). 163.

\* Cambry (Jacques) antiquaire : lieux de sa naissance et de sa mort. 22, 134, 350, 408, 516, 683.

Canal du Languedoc (Le). 105, 239. Candia (Le comte de). Voir Mario.

Canova. Voir Bonaparte (Pauline) \* Cap des Aiguilles (Le): 797:

\* Capharnaum (Le nom de) donné au revestiaire. 422.

Carbuccia (Le général). 388, 462, 574. Carcasse, surnom de la Sorbonne. Voir Sorbonne.

Cardinal Donnet, Voir Donnet (Le cardinal). Careffe (de). Voir Monsigny. Carmen. Voir Mérimée. Carnot et « la Coupe vide ». 553, 628. Carrefour ou rue. Voir Berbuya. Carrefour des écrasés (Le). 8, 655. Cartes [géographiques] en relief. 277, 529, 646, 766, 872, 977. Cartulaire. Voir Saint-Michel de Cuixa.

Casanova (Mémoires de). 895. Cavanac (Marquis de). Voir Siran (Gabriel

Cavour. Voir Napoléon (Prince).

« Ce sont les évêques qui ont fait la France ». Gibbon ou de Maistre? 889.

\* C'est comme des dates (ou des dattes). 98, 146.

C'est l'heure favorable... Voir Vers à attribuer. Ceux qui ont refusé la croix. Voir Légion

d'honneur. Chabot (de). Voir Taudin-Chabot. Chabrillan. Voir Moreton.

Chaise. Voir Chantelot.

Champagne (La délimitation officielle de la). 272, 460, 569, 798, 908. Champignons. Voir Protéisme.

Champion (Famille) au xv111º siècle. 5, 135,

\* Champion: l'homme au petit manteau bleu. 79.

Changarnier (Le général) à Metz. 105, 281. Chanoinesses. Voir Chapitre Sainte-Anne. Chanson des 6 départements (La). 335, 419. Chansons à retrouver. 278.

Chantelot de la Chaise (Famille). 723. « Chants du soldat » de Paul Deroulède, vers

inédits. 732, 981. Chapeaux de semme (Les) au theâtre et ailleurs. 784, 939.

Chapitre Sainte-Anne de Bavière. 275, 470. Charente (Haute ). Voir Haute-Charente.

Charette, Voir Guerville.

\*Charlemagne (Le talisman de). 208, 225,

292, 343, 510. Charrière (Mme de). Voir La Tour et Raphaël.

Chasse d'Ambazac (La). 617, 694.

\* Chasseurs (Vingt-sixième), en 1806. 19. Chastelier Voir Guerville.

\* Chat (Le) dans la littérature, 91, 199, 249, 314.

Chateaubriand. Voir Z (Mme de). Châteaux démolis à l'époque révolutionnaire. 721.

Châtelet (Ancien). Voir Jours de vacances.

\* Chavet (Le peintre). 23.

\* Chazet, homme de lettres. 409. Chef du gobelet du Roi. 329, 403. Cheminée. Voir Faire une croix à la..

\* Cheminées ayant servi de cachettes ; plaques retournées. 206.

Chevaliers du Pince-Nez (Les). 335, 476.

Cheveux (Couleur des). Voir Couleur des grands hommes.

\* Chiens policiers et sauveteurs. 590.

Chiéri (La conférence de). Voir Hugo citant le P. Roothaan.

\*Chinquème. 94, 144, 426, 649. Chicard. Voir Brididi.

Chirurgie. — Condamné servant aux expériences chirurgicales, 663.

Chorges. Voir Gareno (Jean de).

Christophe (Saint) et l'enfant Jésus. 526, 871, 983.

Chutes du Parana au Brésil. 947.

\* Cigare en France (Quand a-t-on commencé de fumer le). Genre du mot, 97, 155, 207, 255, 320, 378, 484, 538, 591, 716.

Cinématographe. 502, 601, 713.

Cirogrille, 951.

\* Citations latines (Deux) : Patere legem ...; Quos vult perdere... 307. Civille (François de) trois sois ressuscité. 5,

80, 137, 683. Voir Audiffret-Pasquier (Le Clémenceau.

duc d').

Clergé français. Voir Rabat noir.

Clermont du Bosc. Voir Portraits à retrouver. Clermont-Lodève, Voir Portraits à retrouver. Climatologie urbaine (Une). 617.

Clochers. Voir Coq des clochers.

Cloches, Voir Inscriptions campanaires. \* Cocarde et les femmes (La). Décret de la

Convention, 227. Cœur arraché légalement à un cadavre en-

terré. 50, 149. Collection de Charles de Calonne (L2). 106,

\* Collégien embastillé (Un). 11, 169.

\* Collin de Plancy (Légendes de). 34. \* Colonel (Le nom d'un). 796.

Collot d'Herbois Voir Terroristes réhabilités.

\* Combien faut-il de mots pour parler ? 146, 644.

\* Combre 535.

Comédie à Fontainebleau. 500.

Comédiens espagnols en France (Les). 53, 247, 530.

\*\* Comment étaient payés les employés de l'Etat sous le Directoire. 830.

Communication des registres de l'état civil. 74, 180.

Compositions manuscrites de Paganini. 949. Condamné servant aux expériences chirurgi-

cales. Voir Chirurgie. Condé. Voir Auvergnats à l'armée de Condé. Confesseur de la princesse de Lamballe. Voir

Portrait. Confession des Girondins (La). 386, 504. Connétablie. Voir Archer garde.

Conseil de Guerre. Voir Maubreuil. Conseiller du Peuple, Voir Le Conseiller.

Conseiller du Roi (Titre de). 105, 175, 234,

344. \* Conseillers secrétaires du Roi(Les).796,902.

\* Constructions antiques. 600. Contades (Le maréchal de) créé duc. 665. Copier (Anne), dite Mlle de Romans, mat-

tresse de Louis XV. Voir Siran (Gabriel de). \* Coq des clochers (Le). 150, 262, 373, 526,

643, 983. Coquart, graveur, xviii• siècle. 613, 746. Coquelin (Mme). Voir Duchesnois (Mile). Coquesigrues. 224, 315, 367, 533, 935.

 Coralie, 202. \* Corday (Charlotte). La recherche de l'hôtel de la Providence où elle descendit à Paris.

17, 122, 282.

Corday (Charlotte) Le crâne de... 217, 283,

Corneille (Thomas). Voir Donneau de Vizé. \* Cornet d'ivoire de Roland. 235.

Corps humain. Voir Restaurateur du... Correspondance. Voir Salon de la... Correspondance de Joseph de Jussieu. 891. Corsaire Thurot, Voir Thurot, - La fille du

corsaire. Corvisard (Anne-Nicole). Voir Cœur arraché.

Costume. Voir Théatins. Coucy (de). 948.

Courge. Voir Gareno (Jean de).

Couleur [des cheveux] des grands hommes (La). 383, 604.

Couleurs. Voir Origine de la distinction des. Couronne (La) avec ces mots; « Il l'a bien méritée 1 > 609, 762. Crachoirs. Voir Bonnet d'évèque.

Cracovie (Pièce latine de). Voir Discours de Henri IV

Crâne de Charlotte Corday. Voir Corday (Charlotte).

Crâne du baron d'Holbach'. Voir Holbach. Cri de soulagement (Le) de Victor-Emmanuel. 103.

Crise viticole. Voir un Remède à la crise. Croix à la cheminée. Voir Faire une croix. Croix de Gastines. Un emplacement maudit à Paris. 440, 619, 729.

\* Croix de ma mère (La). Date de cette expression. 254.

Cromlechs circulaires. 952.

Cromwel (Olivier) et son fantôme. 776.

Croquant. 501, 599.

\* Croquer le marmot. 992.

Cucugnan, Voir Curé de... Cui quod satis est non est satis, ille nihil satis est. Voir Textes (Deux) cités par saint François de Sales.

Culotte de peau humaine. Voir Saint-Just. Curé de Cucugnan (Le). 559, 646.

\*\* Curieuse aventure du roi d'Angleterre,

Georges III. 997. Curmer (Paul et Virginie). Voir Editions

anglaises et allemandes.

\* Cyrano de Bergerac (Le corps de). 45, 81.

### ם

Damingue. Voir Guides d'Arcole. Danse du Loup (La). 166.

Danton. Voir Terroristes réhabilités.

\* Dantzig (Descendance du duc de). 461.

Dates ou Dattes. Voir C'est comme des... Davy de la Pailleterie. Voir Dumas (Les).

Dax (Diocèse de), Voir Abbaye à identifier. Décret de la Convention. Voir Cocarde (La).

Décret impérial (L'histoire d'un) : les mariages d'Austerlitz. 607, 674, 736.

Delacroix (Eugène) Voir Aux deux Pierrots. Delacroix et Benezech (Les descendants de).

162, 243, 746, 861, 914. Delaunay (Mort de). Voir Bastille.

Delasize (Bibliothèque). 724.

Délimitation officielle de la Champagne. Voir Champagne,

Démar (Claire) saint-simonienne. 107, 182. Députés. Voir Traitement.

Déroulède (Paul). Voir « Chants du Soldat ». Des Barreaux. Voir Brochure de 1767.

\* Desbareaux, poète libertin et libre-penseur. 684.

Desboutin (Marcellin). 948.

Descendance du duc de Dantzig. Voir Dant-

Descendance française de Jean Petitot. Voir Petitot (Jean).

Descendant de Gerson. Voir Gerson (Descendant de).

Descendants de Delacroix et Benezech. Voir Delacroix.

Deschamps (Les alliances du chef d'escadrons).

Désert. 618, 697, 814.

Des fleurs à payer [paver ou parer] un palais. Voir Hugo (Victor) Un vers de.

Desforges de Wassens. Voir Marche de Sambre-et-Meuse,

Desmaisons, Voir Cœur arraché,

Des Roziers Montcelet : ses descendants. 54. Dessins datant de plus de 10.000 ans. 769, 870, 977.

Desvieux ou Dervieux de Mauléon (Mlle).

Voir Bossuet.

\* Dette (La). 91. Deuils en France. Voir Durée des...

Deux textes cités par saint François-de Sales : Cui quod, etc., - « Je hay l'architecteur qui, etc. > 894.

Devicque. (Ed.) 948. \* Devise à expliquer : — Ta hativeté... 475.

Diable bouilli. Voir Au diable... \* Diabolo. 37, 144, 258, 655, 772, 880.

Diamant bleu (Le). 502, 600.

Diamants historiques : étude générale. 56,

249, 419, 476. Diane, de Houdon (La). 690.

« Dieu me pardonnera... c'est son métier ». 168, 248.

\* Dieu protège la France. 619.

\* Dimanche (Le) et le décadi. 293. Discours de Henri III sur la Saint-Barthélemy et la pièce latine de Cracovie. 495. Distinction des couleurs. Voir Origine.

\* Documents phalliques (Les). 144. Domfront, ville de malheur. 279, 484, 936. Donneau de Visé et Thomas Corneille (La collaboration de). 838. \* Donnet (Le cardinal) a-t-il eté enseveli vivant? 964. D'or, à deux lions passant de gueules. 615, 760, 927. Dordegnana. Voir Linsenada.

\* Dorfeuille, de la commune de Paris. 23. Douet de Colonilla (Famille). 107, 298. Doxal [Oxal ou Oxell. 335, 535, 650]. Drake, Voir Pétrole (L'inventeur du). Dravemann (Famille), 663. Drevon de Montargues, 332. Droit de grâce (Le). 384. Drouet. Voir Moiries de Jean. \* Dubois (Patrimoine du cardinal). 23. Dubosc Montandré, auteur de Mazarinades. 332, 463. Duchesnois (MIle), élève de Mme Coquelin. 834, 964 Dudon (Procureur général). Voir Beck. Duhaussey, Hérouard, Regnouf (Familles). 556, 686. Dumanet. Voir Pitou.

\* Dumas (Les) et les Davy de la Pailleterie. 82, 243, 351. Du May. Voir Brochure de 1767. Du May, seigneur de Saint-Aubin. 613, 687, 754, 861, 970. Duperret. Voir Lettre mystérieuse. Duprat (Le bibliophile). 613, 750. Dupin (Claude), fermier general. Voir Ouvrage attribué. \* Dupré de Saint-Maur (Nicolas-François), membre de l'Académie Française. Ses descendants, 82, 186, 243. Durée des deuils en France. 839. Dussault, Dusault. 780, 914, 965.

Duvivier, graveur. Sa lettre à Lagrenée, à re-

trouver. 780.

Echauffourée de Strasbourg en 1836 (L'). Le capitaine Boisot. 7784 Eclairage, Voir Gaz (Le). \*\* Ecole typographique des femmes sous la Révolution. 323, 359. Ecrasés. Voir Carrefour des écrasés. Ecrevisses. Voir Eplucheurs. Editeur parisien du xviie siècle. Voir Jollain. Editions anglaises et allemandes (Les) du « Paul et Virginie » de Curmer. 1839-1840. 6. \* Eglises fortifiées. 195, 525, 697. Elbée. 891. Emerin, Nécrologie. 494.

Emeutes à Limoges, Angoulème et Bordeaux. 439, 564. Emigration. Voir Prélats français en Angleterre. Empereur ou roi. Statue à identifier, 159, 259. Emplacement maudit à Paris. Voir Croix de Gastines. Employés de l'Etat sous le Directoire. Comment payés, 830. Emprunteurs de livres négligents. Voir Exlibris. Enclaves, Voir Llivia. — Valréas. Enfant Jésus. Voir Christophe (Saint). Enfants de Schumann. Voir Schumann. Enfer des chevaux. Voir Paris est le pandis des' femmes. En prendre pour son rhume ! 952, « En revenant de Bâle en Suisse », « Foulons la fougère » : chansons à retrouver. Enseveli vivant, Voir Donnet (Le cardinal). Epée d'Austerlitz (L'). Voir Napoléon. Epée du grand Frédéric. Voir Frédéric, Epicure. Voir Lois d'Epicure. Eplucheur d'écrevisses. 616. Epoises, vieux mot français. 56, 202. \* Escargot de la cathédrale de Troyes (L'). 529. Esclevin (Edmond d'). Voir Signature des généraux d'Esclevin et Marguet. Esklevé. 501. Etape. 336, 478. Etat civil. Voir Communication des registres. Etoffe. Voir Quinze-seize. \* Etymologie de piquepoul, 253. Eucalyptus, en Provence, au xvii siècle (Y avait-il des). 895, 995. Eugène (Le prince). Sa mort, 721. \*\* Exigences des hôteliers (Les). La duchesse d'Orléans à Montélimar en 1814. 379, 429. Ex-libris Voir D'or, à deux lions passant de gueules. Ex-libris à identifier : à deux fasces de gueules. 277, 359, 471. Ex-libris à identifier: d'argent, à la fasce d'azur. 333, 421, 471, 525. Ex-libris à identifier : d'azur, au pélican d'argent. 133. Ex-libris à identifier : d'azur, au rencontre de cerf, et d'azur, à trois besants 667, 813. \* Ex-libris (Identification d') 246. Ex-libris contre les voleurs de livres et le emprunteurs negligents. 391, 579, 442. 716. \* Extinction des incendies au moyen du vinaigre, 824,

Fabre d'Eglantine (Les manuscrits de). 553

1014

Fagan. Voir Isabelle grosse par vertu. Faguet (Emile). Voir Imparfait du subjonctif. \* Faïence (La) du seigneur de la Roche 816. Chandry 1 Faienciers 612. \* Faire une croix à la cheminée. 205. Familles. Voir: Alton (d'). Amidieu du Clos. Amussat. Baradat. Benezech. Bleck ou Blech. Bologne. Brouille (de). Cam (La). Carcado, voir Le Sénéchal. Careffe (de). Chabot, 556. Delacroix. Desrosiers-Montcelet. Douet de Colonilla. Dravemann. Fontaine, Fontaine-Henri. Herouard. Holstein-Bech, Lacam. La Ramas, La Tour-du-Pin, Laval. Le Cointe. Le Moyne. Le Sénéchal de Carcado, Lezan, Lieutaud. Martet. Mignot de Montigny. Montesquieu. Montigny (de). Moreau. Nadal. Oultrement. Outremont. Petitot. Piancelli. Pietrequin. Poisieu. Porée. Préaux (de). Prébois. Recourt. Regnouf. Rivière. Shee. Tanquerel. Taudin-Chabot. Terras, Thibaut. Trestondam. Vincentes. \* Fangeisen (Le). 38, 94. Fausse Jeanne d'Arc. Voir Arc (Jeanne d'). Felici cornutelli (La fète des). 501. \* Femme à barbe crucifiée (Une). 38, 196, 262, 312, 527, 643. Femme du comte Ferréol d'Argental. Voir Argental. Femme nue promenée sur l'âne. 839, 987. Femmes (Les): leur émancipation. 908. \* Femmes connues qui ont été fustigées sous la Révolution (Quelles sont les). 173, 286, 397, 652. Femmes et la cocarde tricolore (Les). Voir Cocarde et les femmes (La). Ferrières. Voir Sévigné (Mme de). Fersen. Voir Voiture de Varennes. Fersen (M de) et Marie-Antoinette, Voir Louis XVII est-il fils de Louis XVI? Fête des Felici Cornutelli. 501. \* Fètes, danses et spectacles nus. 655. Feuille qui chante. 167, 423, 531. Feux-follets (Les). 783, 884. F. I. A. T. Voir Initiales. Fille naturelle de Jérôme Bonaparte, Voir Bonaparte. Filles de mauvaise vie jetées à l'eau aux Ponts-de-Ce (Huit cents). 168, 237, 293, Filles de Georges III. Voir Georges III. (Les filles de). Flandrin et la courtisane. Voir Peintre (Le) et la courtisane. Fléchelles (Les) imprimeurs, 891, 966.

Fleury. Voir Mémoires. Flore de Villers (Mme). 333, 521, 577. Foessenge ou Foessenghe. 446. Foin dans ses bottes. Voir Avoir du foin. Foncaude. Voir Abbaye. Fontainebleau. Voir Comédie. Fontclose et Fontcouverte. 611, 708, 764, 876, Fontcouverte, Voir Fontclose. Forçat femme de chambre (Le). 7, 96, 645. Fortune (Les roues de). 42, 250,311,525, 826. Fossiles ayant servi de modèles aux sculpteurs anciens, 557. « Foulons la Fougère » chanson à retrouver. 278. Fourès (Pauline ou Palmyre). Voir Maîtresse du général Bonaparte, Fournier (Ed.). Voir Molière au théâtre. -Comédiens espagnols. Foy (M. de). Agence matrimoniale. 52. Franc-maconnerie. Voir Napoléon (Le prince). Francs-maçons. Voir Bénédictins. François 1er. Voir Sentiment de Marguerite de Valois. Fraternité. Voir Arbre. \*\* Fraude à l'octioi sous la Restauration (Une). 493 \* Frédéric (L'épée du grand). 68, Frères et sœurs de Napoléon, Voir Bonaparte (Lettre de Louis-Lucien), Fuite de Louis-Philippe. Voir Louis-Phi-Fustigation. Voir Femmes connues qui ont été fustigées. Galuchat. 110, 251. \* Gambetta (Projet de mariage de). 84. 188. 244, 299. Gambetta. Voir Voix de... Gambetta. Voir Masque moulé. \*Gambrinus. 727, 907. Gardes suisses à l'attaque du château des Tuileries, le 10 août 1792 (Le régiment des). 777, 841, 902, 955. Gareno (Jean de) et la montée de Couïge, près Chorges. 775. \* Garibaldi (l.e général) ne s'appelait-il pas originairement Garibaldo ? 24, 138. Garnier (Charles). Voir Regard persistant des yeux de face. Gastines. Voir Croix de... Gaubert, juge consulaire. Voir Beck. \* Gaz d'eclairage par le marc de raisin (Le). 102, 207. Gaz (Le) et l'éclairage des villes. 154. Gaz de marc de raisin. Voir Un remède à la crise viticale. Général baron Berthezène. Voir Berthezène. Général Bizaunet. Voir Bizaunet. Général Carbuccia. Voir Carbuccia. Généralissime. 105, 176. Généraux Vial. Voir Vial.

• Georges III (Les filles de). 421.

Georges III d'Angleterre. Voir Curieuse aventure du roi. \* Gerson (Descendant de). 244. Gibbon. Voir Ce sont les évêques qui ont fait la France. Gigoux (Jean) et Mme de Balzac. 739. Gillot de Sainctonge (Mme). 949. \* Ginestous (Jeanne de). 85. Gironde. Voir Navigateur. Girondins. Voir Confession. Gisors. Voir Arbre de... \* Gisors (Jehan de). 139. Glaces. Voir Vibration. Gobelet du Roi. Voir Chef du gobelet. Gontier (Le président). 665, 803. Got, militaire (Le comédien). 613, 751, 803. Gouaches signées B. de B. 837. Gouine ou Govine (Mme). 5. Grace. Voir Droit de grace. \* Graisse humaine. 207, 656, 994. Gramont ou Grammont. Voir Mot d'une dame de G. Grand Turc. Voir Mariage. Grands hommes (Les) enterres au Panthéon. 1, 210, 236, 292 Gravelot. 6, 352, 463, 751. Graveur. Voir Hogenberg (François). — Duvi-Graveur du xviiie siècle. Voir Coquart. Gravure à expliquer. 894. Grêve de l'impôt (La). 49, 154, 320. Grévedon (Mme). 948. Gruel (Antoine). 163. \* Guerchau. — Guerchot. 37. Guérin (François-Pierre). 220. Guerville et Chastelier. — Brochure signée Charette. 63. Guibert (Comte de). 163, 298. Guichard. Voir Cœur arraché. Guides d'Arcole (Les). 2.

\* Guyonnet de Merville (Me) patron de Bal-

Guillonnet. Voir Guyonnet.

zac. 25, 140.

\* Happechair et menottes, 38. Hardemberg. Voir Moiries de Jean Drouet et le consulat d'. Hardenberg. Voir Albine. Hardouineau. Voir Journal du vicomte d'. Hargett (Elizabeth-Anne). Voir Howard (Miss). Harpie. Voir Cambry (Jacques)
Haussonville. Voir M. et de J. (Mmes de). Hautchamp. Voir Patu de... Haute-Charente (Le département de la). 58, 239, 909. Hautefort (Le marquis d'). 6, 244. Heine (Henri). Voir Dieu me pardonnera... Henri II. Voir Teston. Henri III. Voir Discours de. Henri IV (La mort de). 385, 450. Henriot et les lettres. 720. Herbe de saint Quirin (L'). 6, 148, 196, 933. Héritiers et ayants droit. 278. Hérouard. Voir Duhaussey. Histoire d'un décret impérial. Voir Décret impérial. Hoche. Voir Kleber. Hogenberg (François). 497, 636. Holbach (Le crâne du baron d'). 663. Holstein-Beck (Famille). 388, 516. Homéosexuel. Voir Homosexualité. Homme (L') et son appréciation de la température. 58,156,204,255,374,437, 539,713. Homme-Armé (Rue de l'). Voir Imposte en \* Homme rouge des Tuileries (Le petit) et Napoléon 1°7. 256. Homosexualité. 666, 774, 822, 878. Hôtel de la Providence où descendit Charlotte Corday à Paris. Voir Corday (Charlotte). Hôtel Magon de la Balue (L') à Paris. 721, 795, 960. Hôtel privé de Mllo Lange en 1797. 945. Houdon. Voir Diane (La). \* Howard (Miss). 299, 682, 861. Hugo citant le père Roothaan, jésuite. La conférence de Chiéri. 668, 817. Hugo (Victor) Un vers de... - Texte exact. 446, Hugo (Victor) Un mot sur. — « Jocrisse à Pathmos >. 300. Hugo (Victor). Voir Lis vermeil. Hugo (Victor). Voir Barbey d'Aurevilly. \* Hugot (L'architecte). 244. Huit cents filles de mauvaise vie. Voir Filles de mauvaise vie. Huitante. 222, 366. \* Humbert (Le général). 1767-1823.80, 863. Hyard ou Yard (Le peintre). 26. Iconographie napoléonienne, 554. \* Identification de méreaux ou médailles de pèlerinage. 32. « Iéna (L') » ou « le Iéna ». 584, 875, 933,

Il l'a bien méritée! Voir Couronne (La).

Imalura peri. 500. Immortalité. Voir Statue de l'...

Impromptu. Voir « L'Impromptu ».

Prussiens. 496, 567, 682.

Incendies. Voir Extinction.

que. 91.

Impôt, Voir Greve.

\* « Il n'y a que mon doux Jésus... » canti-

Imagerie populaire flamande (L'). 280, 472.

\* Imparfait du subjonctif (L'). 36, 90, 819. Imposte en bois de la rue de l'Homme-

Inadvertance de Ponson du Terrail. Voir Por-

Incendie du château de Saint-Cloud par les

« Ingoust » facteurs d'orgues et organistes

Armé.Le Samson de la rue du Dragon. 946. Impôt sur le revenu. Voir Silhouette.

Digitized by Google

- 1018 -

- 1017

(Les), 52, 189, 352, 464, 575, 864. \* Initiales: F. I. A. T. 37, 264, 317.

Inscriptions campanaires, 390, 580, 647, 707, 814.

\* Inscriptions des cadrans solaires. 378, 656, 709, 823, 936.

 Inscriptions des touristes pour rappeler leur visite. 33, 150, 603.

\* Inventeur des ascenseurs (L'). 602.

« Isabelle grosse par vertu ». 761. Isle (Le chevalier de l'). 835.

Isnard conventionnel. Voir Repentir.

\* Iturbide, Augustin 1er, empereur du Mexique (La postérité d'). 19, 71, 175, 458, 568.

\* Jacob (Le bibliophile) et sa bibliothèque

Janny (L'abbé), surnommé le patriarche des Vosges. 556, 687, 864.

Jaurès (M.) et un poète antique. Voir Poète antique,

Jean Népomucène (Saint). 327, 455, 511,857,

Jean-va-nuds-pieds. Voir Grève de l'impôt. Jésus (Cantique ou chanson sur). Voir Il n'y a que mon doux Jésus.

Jeton du moyen âge à déterminer. 445, 578, 710,868,927.

Jeton moderne à déterminer : Matre Pia.

725. Jeudis (Quatre). Voir Semaine des quatre. Jeux. Voir Argot des jeux.

Jobert de Lamballe. 497

« Jocrisse à Pathmos ». Voir Hugo (Un mot sur Victor).

Joli cœur. 392, 652, 710.

Jollain, éditeur à Paris. Deuxième moitié du xvII siècle. 614, 751, 805, 915, 968.

 Journal du vicomte d'Hardouineau (Le). Un point énigmatique, 175, 286, 452, 564, 792,900.

\* Jours de vacances de l'ancien Châtelet (Les).

156. Julien l'Apostat. Voir Mort de Julien. Jument Mascotte (La), Voir Mascotte (La jument).

Jussieu (Joseph de). Correspondance, 891.

\* Kelsch. 786. 969. Kercado. Voir Le Sénéchal. \* Klebert et Hoche. 61, 116, 169, 227, 337, Kotzebue. Voir Roland (Mme).

La Loëtie. Voir Montaigne. Lacam, Voir Cam (La). « La Canelle », 560, 645. Lachabeaussière (Mme). 332, 409, 518. «La Coupe vide » chanson. Voir Carnot. Lacour, 1745-1814 (Un tableau de). 277, 410.

Lacroix (Paul). Voir Jacob (Bibliophile). « L'action n'est pas la sœur du rêve ». 727,

La dette. Voir Dette (La).

« La Femme comme il n'y en a plus ». Comédie. Voir Billaud-Varennes.

La Fontaine et Fontaine-Henry (Familles de). 835, 970.

\* « La hare sent toujours le fagot. » 205.

La Harpe en bonnet rouge. 554, 916. Lagrenée. Voir Lettre du graveur Duvivier à...

Lainé. Archives généalogiques et historiques de la noblesse de France. 863.

Lamartine Voir Le Conseiller du Peuple. Lamartine et la peine de mort. 614.

Lamballe (Princesse de). Voir Portrait du confesseur de la — Jobert.

Voir Mémoires Lamothe - Langon . Louis XVIII.

« La musique est le plus désagréable et le plus cher de tous les bruits > 936.

Lange (Mile). Voir Hôtel privé. Languedoc. Voir Canal.

\* Lapin. 253.

Laporte (Armand de). 892.

La Ramas. Voir Armoiries.

La Rive (Portrait de). 781, 865, 916. Laroière (François-César de), écuyer. 1717.

388. La Rue. Voir Lettres de l'abbé Gervais de. « La Servitude volontaire ». Voir Montaigne serait-il l'auteur de...

Lasinio (Charles) peintre italien. Voir Iconographie napoléonienne.

Lastelle (Le comte de). 333, 754.

La Touche. Voir Le Vassor. \* La Tour du Pin (Famille) 27.

La Tour et Raphaël, au musée de Genève. 558, 696, 785, 870.

\* Laval (Familles de). 244.

\* « La vie est vaine ». 34.

Lawn-tenis (L'inventeur du), 560, 714, 772, 823.

Lebon (Joseph), à Arras. 108, 170.

Le Cointe (Famille). 220, 410.

« Le Conseiller du Peuple », par Lamartine. 615.

« Le Chroniqueur desœuvré ». L'auteur. 950. « Le Devin du village ». Voir Pompadour (Mme de).

« Le devoir le plus saint, la loi la plus ché-[rie... ». 56.

Légendes de Callot (Les). Voir Callot (Les légendes de).

\* Légion d'honneur : Ceux qui ont refusé la croix. 304, 760, 813, 867, 976.
\*Legrand de Beauvais. Ses manuscrits indé-

chiffrables. 59. Lehrbach. Voir Albine.

La Mercure de France. Voir Donneau de Vizé.

\* Le Midi bouge, 35. 100.

\* Lemoine (Famille). 190.

Lemoyne (André). Voir Pensée d'un sage.

« Le mur murant Paris, rend Paris murmu-[rant. ». 894, 959. Léon (Comte). Voir Enfants de Napoléon.

Lepiot de Touvans de Selnot (Bruno). 220. Le Petit homme rouge. Voir Homme rouge (Le petit).

\* Le Roy, peintre du xviii siècle. 27.

« Les Caprices de Galathée. » Voir L'Impromptu.

Le Sénéchal de Carcado (Famille). 445, 575, 638, 688, 752, 806, 918.

Lettre de Marie-Louise. Voir Marie-Louise (Une lettre de).

Lettre de Vergniaud gravée sur une pierre de la Bastille (La). 607.

Lettre du graveur Duvivier à Lagrenée, à retrouver. 78o.

\* Letourmy (Le libraire) xviiie siècle. 28,411. « Les Veillées américaines ». 167.

Lettre de Louis-Lucien Bonaparte, Voir Bo-

Lettre mystérieuse de Marat (Une). 50. Lettres de l'abbé Gervais de la Rue (Les) à Oxford. 331.

Lettres de décès : « Où les dames se trou-

veront s'il leur plaît. > 394, 599. \* Le Vassor de la Touche de Beauregard. 29,

140, 245. Lézan et de Vincentes (Familles de). 835. Libraire de la cour de Berlin. Voir Mettra. « L'Iéna » ou le Iéna. Voir « Iéna (L'). » Lieutaud (: amille). 835, 970.

Lieutenant des Maréchaux de France. 161, 234, 343

Limoges. Voir. Emeutes.

« L'Impromptu », « Les Caprices de Galathée. » 618.

Linsenada et Dordegnana. 273, 456, 907. Linguistique. Voir Combien faut-il de mots pour parler.

Lion de Holstein-Limburg. Voir Ordre du mérite.

\* Lis vermeil. 36, 93, 144, 655.

Liste d'appel de Quiberon. Voir Militaires à la solde de l'Angleterre.

\* Livres hâtivement publiés. 143.

Livresque. 391, 532.

Livrets des Salons du xviii siècle (Les). 391,

\* Llivia (L'enclave de). 345, 404, 909.

Loi (Rue de la). Voir Théâtre. Lois d'Epicure (Les). 328, 531.

Loriges (Allier). 497.

Lorraine (Anne-Marie et Henriette de), 389. Louis XV. Voir Barbey d'Aurevilly arrièrepetit-fils de ... - Nègre (Un).

Louis XVI (La postérité naturelle de). 719,

788, 841, 954. Louis XVI. Voir Statue colossale — Malesherbes.

\* Louis XVII. Sa mort au Temple. Documents nouveaux, 64, 171, 233, 286, 450, 509, 604, 673, 735, 850.

Louis XVII est-il le fils de Louis XVI? -M. de Fersen et Marie-Antoinette. 621,

730, 842. Louis XVII. Voir Sainte-Marie née Talon, (Mme de) nourrice de...

Louis XVIII (Projet en faveur de). Voir Albine.

\* Louis-Philippe (La fuite de), 174, 343, 853. Louise de France (La princesse). 778,856,950. Loup. Voir Danse du loup.

\* Louper. 936.

Luzotter. Voir Mots anciens

#### M

M. A. Monogramme à identifier. 950. M... et de J... (Mmes de), citées par M. d'Haussonville. 161.

Macadam. 7, 252, 600. Madame Un Tel. Voir Un Tel (Mme). Magistrats de police au xviiie siècle. Voir Syndicat (Un).

\* Magistrature. L'œil dans son costume. 459,

Magnes (Macarius). 389.

Magon de la Balue. Voir Hôtel Magon... Maisons modernes extrordinaires, 7, 97, 250,

Maistre (Joseph de). Voir Sénèque... - G sont les évêques qui ont fait la France. Maitres de forge de la vallée de la Sarre. 41, 73, 128, 238, 346.

Maîtresse du général Bonaparte (Une). 380, 677. 734. Malboé. Voir Simon.

Malesherbes, défenseur de Louis XVI; monument en son honneur. 778.

Man (Ile de). Armoiries. Voir Tête à trois jambes.

Mandrin, 300.

Manuscrits de Fabre d'Eglantine. Voir Fabre d'Eglantine.

Manuscrits indechiffrables. Voir Legrand de Beauvais.

\* Marat. 672.

Marat Voir Lettre mystérieuse. Marc de raisin. Voir Gaz d'Eclairage. Marche de Rakoczi. Voir Rakoczi.

\*\* Marche de Sambre-et-Meuse (La).717,707.

Marcillet [magnétiseur], 666, Maréchaux de France, Voir Lieutenant des... Mareschal. Son rôle dans l'accusation d'empoisonnement portée contre le duc d'Or-

léans, en 1712. 888, 953. Marguerite de Valois. Voir Sentiment de... Marguet. Voir Signature des généraux d'Esclevin et...

Mariage: question d'étiquette. 896, 993-Mariage de Gambetta. Voir Gambetta (Mariage de).

Mariage du Grand Turc et de la république de Venise (Le). 103. Mariages d'Austerlitz. Voir Décret impérial. Marie-Louise (Une lettre de) sur la mort de Napoléon 1<sup>1</sup>7. 268.

Mario (Le chanteur). 557.

Maroc. Voir Prédiction de Bismarck.

\* Marque de Librairie. Monogramme L. V. 646, 757.

« Marseillaise » (La) fut-elle proscrite après le 9 thermidor. 777, 848.

\* « Marseillaise ». (La): parodies. 98, 200. Marshal Monmerqué. 220.

Martel (Famille). 724.

Marville, Voir Voltaire et M. de...

Massa (Marquis de), Voir Changarnier à Metz.

Mascotte (La jument). 616, 716, 824, 937. Masque de fer napolitain (Un). 447.

\* Masque moulé de Gambetta, 24.

Mathieu (J.-B). 445, 576.

Matre Pia. Voir Jeton moderne à déterminer.

\* Maubreuil, au conseil de guerre. 29. Mayeur de Saint-Paul. 950. Médaillier royal, Voir Petit médaillier.

Mémoires de Barnum, Voir Barnum, Mémoires de Casanova, Voir Casanova (Mé-

moires de). Mémoires de Fleury (Les). 724, 800.

Mémoires de Louis XVIII, par Lamothe-Langon. 664, 793.

Mémoires des Sanson (Quel est l'auteur des). 334.

\* Mémoires inédits sur le xixº siècle. 989. Mémoires secrets de Brillat-Savarin, 560. Mémoires. Voir Billaud-Varennes.

Mercure de France (La). Voir Donneau

de Vizé.
Mérimée et Carmen. Carmen a-t-elle existé?
218, 323, 360, 582, 697.

Mesdames de M. et de J. Voir M. et de J. Mettra (Le libraire de la cour de Berlin).836.

Métier. Voir Termes. Mettre au violon. Voir Violon (Mettre au).

Metz. Voir Changarnier.

Meuniers. Voir Vieux moulins et vieux meuniers.

Mexique. Voir Iturbide.

Midi. Voir Le Midi bouge.
Mignot de Montigny (Famille).

Mignot de Montigny (Famille), 724,866,919. Militaires à la solde de l'Angleterre; la liste d'appel de Quiberon. 833.

Minage (Place du). 145

Mirabeau (Un secrétaire de). 832.

\* Mode dans les noms de baptême. (La) 405.

\* Modèles célèbres. 95. 429, 656.

\* Mohl (Le salon de (Mme) 86. Moira (Lord). Voir Aaron Burt.

\* Moiries de Jean Drouhet (Les) et le consulat d'Hardemberg. 246.

« Molière au théâtre et chez lui ». 59, 246. Monbron (Mme de). Voir Montmartre. (Abbesses et abbaye de).

Monmerqué. Voir Guérin (Fr-Pierre). — Marshal.

1022

Monogramme à identifier : M. A. 950.

\* Montaigne serait-il l'auteur de « la Servitude volontaire » de la Boëtie? 411, 530.

Montaigne et Montesquieu reliés. 441.

M. de Foy. Voir Foy

Montalet sous Meudon. 947.

Montandré. Voir Dubosc. Montargues. Voir Drevon.

\* Montbélliard, de Béon et de Nontron (Mmes de). 87, 353.

\* Montendre (Comte Achille et marquis de). 44, 86, 353.

Montespan (Mme de) et la Voisin. 840. Montesquieu. Une famille de ce nom dans la

Lozère. 781, 920. Montesquieu. Voir Montaigne.

Montigny. Voir Mignot de...

Montigny, de Careffe, de Pianelli (Familles de). 666, 808, 865.

Montmartre (Abbesses et abbaye de): Mme de Beauvilliers, Mme de Monbron. 726, 796. Mont-Notre-Dame. Voir Aumale (Le comte d'). Mont-Jura. Voir Serf du....

Montrond (Le comte de), 103.

Monument en l'honneur de Malesherbes. Voir Malesherbes.

Monuments relatifs aux soldats morts pour la patrie, en 1870-1871, dans les communes des environs de Paris (Les). 610.

Moreau, de l'Yonne (Famille). 836, 970. Moreton-Chabrillan (Le général de). 497,577, 688

Mort: mot inscrit sur les postes de police en l'an III. 51.

Mort apparente. Voir Donnet (Le cardinal). Mort de Delaunay. Voir Bastille. Mort de Henri IV. Voir Henri IV. Mort de Julien l'Apostat (La). 944. Mort de Rachel. Voir Rachel

Mort du prince Eugène, Voir Eugène (Le prince).

Mot d'une dame de Gramont (Un). 108, 170.

\* Mots les plus longs (Les). 93, 492, 770.

Mots anciens: busier, ruchonner, luzotter.
392, 594, 700.

Mouchy (Due de). Voir Bech. Mouleurs de bois. 805. Moulins, Voir Vieux moulins.

Mousquetaires en 1814 (Les). \$33, 902, 955. Moyen age. Voir Jeton.

Musée de Genève. Voir La Tour et Raphaël.

#### N

Nadal [ou Noël (Famille de). 892, 971.
Napoléon. Voir Souvenirs de...

Napoléon 1er (Les enfants de). 676.
Napoléon 1er, Voir Homme rouge (Le petit).

Marie-Louise. Lettre sur la mort de...

Napoléon (L'épée de) à Austerlitz. 674.
Napoléon, ses frères et sœurs. Voir Bonaparte (Une lettre de Louis-Lucien).
Napoléon III. Veir Charlemagne (Le talisman de),

Napoléon III, capitulant à Sedan, fumait-il la cigarette. 334, 402, 457, 503, 567, 632, 679, 737, 794.

Napoléon (Le prince) et la franc-maçonne-

rie. 52, 233, 957. Napoléon (Prince): Lettre sur son mariage. Lettre du duc d'Aumale au même sur la chasteté des femmes dans sa famille. 8, 70, 123, 291, 510.

Nardéa. 779. 935.

« Nareux ». Origine du mot. 951.

Navigateur de la Gironde (Le premier). 555. Nécrologie, Emerin, 494. Spoelberg de Lovenjoul. 48.

Nègre (Un) fils naturel de Louis XV. 160,

293.

Nègres pies et nègres blancs. 839, 937, 994. \* Ni hommes, ni femmes, tous auvergnats. 559, 654.

Noailles (Maréchal de). Voir Beck. Nom d'un colonel. Voir Colonel. Noms de baptême. Voir Mode.

\* Noms de lieux alterés ou détournés de leur sens primitif. 250, 294, 346, 403, 460, 511, 568, 658, 763.

Noms de villes donnés à des enfants. Voir

Baptème.

Noms des Astres. 948.

Nontron (Mme de). Voir Montbéliard, de Béon et de Nontron (Mmes de)

Normandie (Haute et Basse-). 274.

Nos frères inférieurs. 502.

Notre-Dame de Compassion et Notre-Dame de Pitié. 665, 859.

Notre-Dame de Pitié, Voir Notre-Dame de Compassion.

Nourrice de Louis XVII. Voir Sainte-Marie née Talon (Mme de).

Octroi. Voir Fraude à l'....

Œil dans le costume. Voir Magistrature. \*\* Œillet rouge napoléonien (L'). 103.

\* Œuvres composées en rève. 818.

Ogre. Voir Retz ou Rais.

Opéra. Voir Sans culottisme des artistes de l'... Orbandale. Orbandelle. 109, 252, 313, 657,700. Ordre de Malte. Voir Archives de l'Ordre. Ordre de la Toison d'or. Voir Toison d'or.

Ordre du mérite du Lion de Holstein-Limburg. 556, 693. Orgues. Voir Ingoust.

\* Origine de la distinction des couleurs. 260, 366, 430, 472.

Origine du mot « nareux ». 951.

\* Orléans (Charles d'). Le manuscrit autographe des poésies de ... 306.

\* Orléans (Les collections des d'). 837. Orléans (Le duc d') accusé d'empoisonne-

ment en 1712. Voir Mareschal. \* Orsenne (Général d'). 245.

Orthographe. Voir Audiffret-Pssquier duc d').

Orthographe de Voltaire. 887. Ossuaire de Saint-Servais (L') et le peintre Yan d'Argent. 720, 828, 873, 929, 986.

\* Oudot (Le conventionnel), 1755-1841. 30.

\* Ouida, 140, 191, 226, 301,

« Où les dames se trouveront s'il leur plait». Voir Lettres de décès.

Oultremont ou d'Outremont (Famille d'). 781.

\* Ouvrage (Un) attribué au fermier général Claude Dupin. 24.

Ouvrages sérieux mis en vers. 312, 646,

Ouvrières de la paroisse Saiut-Paul au xvni<sup>e</sup> siècle. 2, 71.

Oxal ou Oxel. Voir Doxal.

Oxford. Voir Lettres de l'abbé Gervais de la Rue.

Pache, maire de Paris. 664. Paganini. Voir Compositions manuscrites de..

Pailleterie (La). Voir Dumas.

Pairs de France (Les) dans l'ancienne monarchie, 216.

Palissy (Bernard). 946.

Panthéon. Voir Grands hommes.

Panthéon (Dôme du.) Voir Statue de l'Immortalité.

Pantouflerie. 222, 317, 367, 424.

\* Papineau et les troubles du Canada. 44.

Paradis des femmes. Voir Paris est le paradis... Parana. Voir Chutes du..

Pardessus. Voir Surtout et...

Parenté compliquée, 996.

Paris Bourdon, peintre. 444, 574, 755. Paris au xviº siècle. Voir Plan de la Tapisserie. \* Paris est le paradis des femmes, [le purgatoire des hommes et l'enfer des che-

vaux. 259, 373.

Paris port de mer. 897. Particule nobiliaire (La) et les lois révolu-

tionnaires. 552, 758. Pascal (Blaise) Voir Pensée.

Patere legem quam ipse tulisti. Voir Cittions latines.

Pathelin, employé comme terme de lieu.

Patriarche des Vosges. Voir Janny (L'abbé). \* Patrie (L'idée de) existait-elle en France, avant la Révolution? 285, 400, 454, 506.

Patrimoine du cardinal Dubois. 23. Patu de Hautchamp. 221, 354, 518, 755.

Paul et Virgine Voir Editions anglaises. Paulin, Voir Privilège.

\* Peeters (Les frères), peintres de marine. 30. Peine de mort. Voir Lamartine.

Peintre (Le) et la courtisane. Un refus d'Hippolyte Flandrin. 784.

Peintres. Voir:

Bacler d'Albe. Bordone, voir Pâris Bourdon. Bourret (L'abbé). Bucquet (Léonce). Chavet.

Dargent, voir Yan d'Argent. Delacroix (Eugène).

Flandrin (Hippolyte).

Gruel (Antoine).

Hogenberg (François).

Lacour, Lasinio, 555. La Tour, Lemoyne

(François). 95. Pâris Bourdon. Peeters. Petitot (Jean).

Raphaël. Roger (Hector).

Tounière (Robert). 95.

Vigée-Lebrun (Mme). Voir Rivière (duc de). Wicart. 555.

Yan d'Argent.

Pensée d'un sage. 950.

Pensée de Blaise Pascal sur le bonheur (Une). 164.

Perrens, publiciste. 555.

\* Pertus (Dordogne). 405. Petit juif (Le) 392, 598.

Petit chat. Voir Robespierre surnommé... Petit médaillier royal (Un). 1816. — Son

origine. 445. Petit-Senn. Voir Quatrain (Un) sur le parapluie.

\* Petites cours allemandes au xv11° siècle (Les), par Paul de Saint-Victor, 395

Petitot (Jean). Descendance française de... 163, 302.

Petit manteau bleu. Voir Champion. Pétrole (L'inventeur du). 502, 824.

\* Physionotrace. 871, 977.

Pianelli (de). Voir Montigny. \* Pic de la Mirandole. 498,

Pièce latine de Cracovie. Voir Discours de Henri III.

Pietrequin. — Trestondam. 499, 689.

Pilorge (Hyacinthe). 782,922.

Pinetti [prestidigitateur, xviii siècle]. 280,

Piquepoul. Voir Etymologie de...

Piton et Dumanet. 944. Place du Minage. Voir Minage (Place du). \* Plan de Tapisserie (Le). Paris au xvi° siècle. 40.

Planquette. Voir Marche de Sambre-et-Meuse.

Plélo (Le comte de). 891.

Plutôt que. 110, 367, 821.

Poète antique dont parle M. Jaurès. (Un) 109. Poète vierge (Le) : Baudelaire. 162.

Point énigmatique (Un). Voir Journal du vicomte d'Hardouineau.

Poisieu, seigneurs de Sainte-Mesme, Vallery, Rugles, Anglure, la Brosse, etc. 666, 808.

\* Poison des Borgia (Le). 634.

Poly (Chrétien de). 164, 298, 412.
Pompadour (Mme de), l'une des premières interprètes de J.-J. Rousseau, dans « Le Devin du village ». (1753). 108.

\* Ponson du Terrail, 334.

Ponts-de-Cé. Voir Filles de mauvaise vie.

Porée (Famille). 275.

Portrait à identifier 500.

Portrait du confesseur de la princesse de Lamballe. 332.

Portrait du roi René. 387, 563.

Portraits à retrouver : Clermont-Lodève ; Clermont du Bosc. 667.

Portraits Voir:

Amouroux (Ch). — Bacler d'Albe. Bapst. Beck. Bodes. Bulliard. — Charrière (Mme de). — Dudon. — Gaubert. — La Rive. — Mouchy. — Noailles. — Perrens. — Raynal. Renan.Rivière (duc de). Rochas (Melchior de).

Portugais. Une inadvertance de Ponson du Terrail. -- Un vers singulier. 334, 438. Postérité naturelle de Louis XVI (La). Voir

Louis XVI.

« Prangins (M. de) », bibliophile (xviii\* siècle). 142.

Pranlay de Lusignan (La paroisse de). 834,960. Pranzay. Voir Pranlay de Lusignan.

Préaux (de). 445, 577. Préault (Auguste). Voir Tout homme a dans son cœur...

\* Prébois (Famille de). 87.

Prédiction de Bismarck à propos du Maroc (Une). 610.

\*\* Prélats français en Angleterre pendant l'émigration (Les). 552, 632.

\* Prénoms défendus. 739, 860.

Prince de Navarre, Voir Bruneau (Mathurin). Prince of Wales. 1771. 834.

Prinsac (Tholomèse de). 782, 923.

\* Privilège d'abstinence pour l'Espagne. 449. Privilège Paulin. 387, 562.

« Probès ». 727.

Procureurs syndics. 345, 634.

Projet de mariage de Gambetta. Voir Gam-

Projet en faveur de Louis XVIII. Voir Albine, Propriétaire : ses droits. Voir Arsin et abattis de maison.

\*\* Protéisme (Le) ou ce que disent les cham-

pignons. 550. Providence (Hôtel de la). Voir Corday (Charlotte).

Prud'hon (Mme). 840.

Prussiens. Voir Incendie du château de Saint-Cloud par les...

Purgatoire des hommes. Voir Paris est le paradis des femmes...

Puyrigaud. Voir Armoiries.

Quand on prend du galon, l'on n'en saurait trop prendre. 952.

Quantova ou Quanto, 143, 367.

Quarante sous (Route des). 612, 708, 763 \*\* Quart de vin aux troupes (Le). 102. Quatrain (Un) sur le parapluie. 896, 991.

Quatre jeudis. Voir Semaine. Quinze-seize (Le) : étoffe. 56, 145. Question d'étiquette. Voir Mariage. Quiberon Voir Militaire à la solde de l'Angleterre. Quinze-Vingts. 610. Quos vult perdere Jupiter dementat. Voit Citations latines (Deux).

Rabat noir du clergé français (Le). 779, 904. Rachel (Mort de). 725, 808.

Racine a-t-il été complice de l'empoisonnéuse Voisin, 30. Raffet. Voir Tambour de... \* Rakoczi (La marche de). 33. Raphaël. Voir La Tour et... Raynal (L'abbé). Voir Beck. Récourt, de Brouille, Thibaut (Familles). 667. Regard persistant des yeux de face (Le).375. Regnoul. Voir Duhaussey. Renan (Un portrait de) publié en 1866. 275. Reliques. Voir Barbey d'Aurevilly (Les). René (Le roi). Voir Portrait. Repentir d'Isnard (Le). 328, 401, 466. Requien. 389. Restaurateur du corps humain. 336, 491. Restauration. Voir Fraude à l'octroi sous la... Retz ou Rais. Voir Barbe-Bleue. Rève du musicien J.-B. Bach (Le). 222, 347, 406. Revestiaire. Voir Capharnaum. Rhume (En prendre pour son) ! 952. Ricé (Balthuzar de). 947 Riquet. Voir Canal du Languedoc. Rivière, en Dauphine (Famille). 725. Rivière (Portraits du duc de) par Mme Vigée Lebrun: Que sont-ils devenus? 53, 467. \* Robes de jour décolletées. 883. Robespierre. Voir Terroristes réhabilités. Robespierre surnommé « Petit chat ». 271. Rochas (Melchior de). Un portrait de... 615. Roche Chandry, Voir Faïence. Rochefort (Baron de). Voir Desboutin (Macrellin). Roger (Hector). 109. Roger Bontemps. 832, 995. Roi de Rome. Voir Bancs du... \* Roland et ses compagnons d'armes. III. Roland. Voir Cornet d'ivoire. Roland (Mme), la veille de son exécution. Roothaan jesuite. Voit Hugo citant le père... Roses des vents. 335, 976. Rosier (Théâtre de). 782, 875, 977. Roues de fortune. Voir Fertune. Rouge. Voir Petit homme...

Roumanie. Voir Boyards en...

et « le Devin du village ».

\* Roussel et de Montendre. 87.

Malsh

Rousseau (Jean-Jacques), copisté de Bourla-

maqui. 53, 142, 194, 355. Rousseau (J.-J.). Voir Pompadour (Mme de)

1028 Route des Quarante sous. Voir Quaranté sous. Roziers (Des). Voir Des Roziers. Ruchonner. Voir Mots anciens. Rue de la Loi. Voir Théâtre. - Rue de l'Hemme-Armé. 946. Rugles, Voir Poisieu. \*Sacrilèges de la Légion d'honneur. 357,523, \* Sade (Le marquis de). 922. Sainctonge. Voir Gillot de Sainctonge. Sainte-Anne de Bavière. Voir Chapitre. Saint-Aubin. Voir Du May. Saint-Barthelemy. Voir Discours de Henri III. Saint-Cloud. Voir Incendie du château de... Saint-Gervais. Voir Ossuaire de: Sainte-Hélène. Voir Souvenirs de Napoléen. Saint-Huruge. Voir Danse du loup. Saint-Just. Voir Terroristes rehabilités. \* Saint Just, auteur dramatiqué. 171. Saint Just (Une culotte de). 777, 850, 899. Saint-Maur. Voir Dupré, Sainte-Mesme. Voir Poisieu. \* Sainte-Marie née Talon (Mme de), la nourrice de Louis XVII. 245, 451.

\* Saint-Michel de Cuxa (ou Cuixa) etc. Roussillon (Le cartulaire de). 459, 561. Saint-Paul (Paroisse) Voir Ouvrières. Saint-Quirin, Voir Herbe. Saint Simonienne, Voir Démar (Claire). Saint-Suaire de Turin (Le). 142. Saint-Sulpice. Voir Sanglier de la place. Saint-Victor (Paul de). Voir Petites cours allemandes. Saints guérisseurs et producteurs de malidies (Les). 644, 933. Salon de la Correspondance (Le). 560, 659. Salonique. Ses remparts. 723. Salons du xviiie siècle. Voir Livrets. Salves. - Nombre impair. 167, 254, 312, 430, 539, 659. Samson de la rue du Dragon (Le): 946. Sanglier de la place Saint-Sulpice (Le). 393, 492, 540. Sans-culottisme des artistes de l'Opéra (Le) en 1793. 273. Sanson. Voir Quel est l'auteur des Mémoires

des... Sapate, 167, 317, 478, 594.
Sarcey (Francisque). Voir Regard persistant. \* Sarrau (Jean). 303. \* Sarrau (Claude). Armoiries. 303. Satire Menippée en 1877 (Une). 277, 360. \* Scarton (Matiage de). 31.

Schumann (Les enfants de). 499, 809. Scribe. Voir Quâtraln (Un) sur le parapluié. Secret des lettres. Voir cabinet noir. Secrétaire de Mirabeau. Voir Mirabeau. Sedan, Voir Napoléon III eapitulant a...

\* Selle à aller au sermon. 9, 150, 373.

1029

Selnot. Voir Lepiot de Touvans de... \* Semaine des quatre jeudis (La). 205,254,584. Sénèque ou Joseph de Maistre? 167, 258. Sentiment de Marguerite de Valois pour

François 1er (Le). 1, 112.

Sépultures d'Antinoe (Les). 728, 827,886, 928.

Serf du Mont-Jura (Le). 945. Sermon du Père Zorobabel. 727, 929.

Sermon. Voir Selle à aller au..

Sévigné à Ferrières (Mme de). 389.

Siège ou Siège 500, 650, 767.

Shée. Voir Alton et ...

Sicile. Ses armoiries. Voir Tête à trois jambes. Signature des généraux d'Esclevin et Marguet. 275.

Silhouette et l'impôt sur le revenu. (M. de)

Simon de Malboé, 665.

Siran (Gabriel de), marquis de Cavanac. Armes et devises. 893.

Six départements. Voir Chanson des...

Societé des XXIX (La). 840.

Soldats morts pour la patrie. Voir Monuments

Sorbonne nommée Carcasse (La). 448.

Souffleur (Le) [au théâtre]. 279, 369, 431, 481, 585, 654, 881.

\* Sourd comme un pot. Origine de l'expression. 369, 597, 653, 710, 772.

Souvenirs de Napoléon à Sainte-Hélène (Les). 798, 788, 899.

\* Souverains incendiaires de Paris. 11.

\* Spiritualisme (Le) — les revenants – vieux mots berrichons. 318.

Spoelberg de Lovenjoul (Comte de). Nécro-

logie. 48. Statue à identifier. Voir Empereur ou roi. Statue colossale de Louis XVI. 273, 397. Statue de l'Immortalité sur le dôme du Pan-

théon (La). 490, 604. Stoffel (Le colonel). 333, 414, 519, 577,640.

\* Stradivarius, 303

Strasbourg. Voir Échauffourée.

Strynx. 839, 991.

\* Swastika (Le). 929.

\* Sully-Prudhomme. Jour et acte de naissance. Origine du nom. 357, 415.

Surtout et pardessus. 168, 317, 651, 700. \*\* Syndicat des magistrats de police (Un) au xviiic siecle. 660, 701.

Tableaux. Voir: Bacler d'Albe. Collection de Calonne. Lacour. Tabourot (Henri) poéte. 618, 810, 867, 971. Ta Hativeté. Voir Devise à expliquer. Talisman, Voir Charlemagne. Talma (Mme). Voir Roland (Mme). Talon. Voir Sainte-Marie nourrice de Louis XVII. (Mme de) Talons rouges. 778, 904. Tambour de Rasset du Louvre (Le). 215. Tanlay. Voir Thevenin.

Tanquerel (Famille), 666.

Tapisseries de 1609. 217.

Taudin-Chabot ou de Chabot, 556, 635, 689, 756, 922.

Taxandria. - Toxandrie. - Thessandria. 647.

\* Termes de métier. 200.

Temple (La Tour du). Voir Louis XVII.

Terras, de Provence (Famille).725, 810, 923. \* Terroristes réhabilités (Les). 11, 228, 337.

Teston (Le) de Henri II. 54 Tête à trois jambes. 728, 811, 868, 926.

\* Tête pres du bonnet (La), 596, 823.

Textes (Deux) cités par saint François de Sales: Cui quod, etc. « Je hay l'architecteur qui... » etc. 894.

\* Théatins (Costume des). 20, 179.

Théâtre de la rue de la Loi (Le). 945. Théâtre. Voir Rosier. - Chapeaux de femmes.

Théâtre (Places au). Baignoire, Bonnet d'évêque. Crachoirs. Timbales.

Thibaut. Voir Récourt.

Thévenin de Tanlay. 499. Thessandria. Voir Taxandria.

Tholomène. Voir Prinsac.

Thurot (La fille du corsaire). 54.

Timbales. Voir Bonnet d'évêque. \* Tirer le diable par la queue. 895.

Toggenburg, 892.

\* Toison d'or (En l'honneur de quelle dame fut créé l'ordre de la). 389, 521, 759, 810, 923.

Torche (de), bitterois. 88.

Touvans de Selnot. Voir Lepiot de...

Tourelle à retrouver (Une). 279.

Touristes. Voir Inscriptions des... Tournois. Voir A propos de...

« Tout homme a dans son cœur un cochon qui sommeille », 668, 766, 876.

Toxandrie. Voir Taxandrie.

Traitement des députés (Le). 784, 907. Traites foraines. Voir Bureaux ou brigades.

Trestondam. Voir Fietrequin.

Trinacrie. Voir Tête à trois jambes.

Triquetre-Triquestre. Voir Tête à trois jambes.

Trois jeudis. Voir Semaine des quatre jeudis.

Trônes (Les). 825.

\* Truage (Le). 313, 535.

Un qui ne veut pas être duc : Augereau. 51. \*\* Un remède à la crise viticole. 102, 207. Un Tel (Mme). 167, 366. Urre (Le chevalier d'). 949. Usuriers de Cahors. 418,

Vacances. Voir Jours de... Vaillant (Le maréchal). Voir Œuvres composées en rève. Valentin-le-Desossé. Voir Brididi.

\* Valeur de l'écu et de la livre (La) aux différentes époques. 319. Vallée de la Sarre. Voir Maîtres de forges. Vallery. 667, 797. Vallery. Voir Poisieu.

\* Valréas (Le canton de). 20, 73, 129, 177,

238, 345, 404. Van Buren (M.). 782, 867, 962. Vanillar ou Vanillau. 221.

Vanillau. Voir Vanillar.

Veillées américaines. Voir Les Veillées. Venise, Voir Mariage du Grand Turc.

Vénus victorieuse. Voir Bonaparte (Pauline). Vergniaud. Voir Lettre de...

Vers à attribuer. A quel poète latin ? 57,

Vers de Victor Hugo. Voir Hugo (Victor). Vers finissant par les lettres de l'Alphabet. Voir Alphabet.

Vers singulier. Voir Portugais.

Vial d'Antibes (Les généraux). 499, 641, 757, 867, 973.

Vibrations des glaces. 394, 600.

Victor Emmanuel. Voir Cri de soulagement

\* Vidimus. 647, 822.

Vieux moulins et vieux meuniers, 895. Villedeuil (Mmes de). Voir Chapitre Sainte-Anne.

Villégiature. 952.

Villequier (S.-Inf.). Voir Armoiries à déterminer. 443

Villers. Voir Flore de...

Vinaigre, Voir Extinction des incendies. Vin de Beaune, Voir Beaune (Un arrêt sur le).

\*\* Vin de l'empereur (Le). 997

\* Vincent de Paul (Saint). — Ses restes. 31, Vincentes. Voir Lézan (de).

\* Violon (Mettre au). Origine de cette expression. 257, 321, 374, 428, 536, 773. Voisin (La). Voir Montespan (Mme de) et la... Voisin (L'empoisonneuse). Voir Racine a-t-il été complice de la.. Voiture de Varennes (La). 669.

\* Voitures automobiles. 377

Voix de Gambetta (La). 106, 750, 801. Voleurs de livres. Voir Ex-libris.

Voltaire et M. de Marville. 831, 898, 973. Voltaire. Voir Orthographe de... Vuitton (Louis). Voir Voiture de Varennes.

### W

\* Walewski, 142. Wallon (Jean), Colline. 360. Walter Scott. Voir Balfour de Burley. Wicart (Jean-Baptiste), peintre belge. Voir Iconographie napoléonienne.

### Y

Yard. Voir Hyard (Le peintre). Y avait-il des eucalyptus, en Provence, au xvn siècle. Voir Eucalyptus. Yan d'Argent. Voir Ossuaire de Saint-Gervais. Yeux de face. Voir Regard persistant des... Yucatan (Les antiquités du). 889.

### $\mathbf{z}$

Z. (Mme de) amie de Chateaubriand, dans les mémoires de Mme de Boigne. 57, 182, 242. Zorobabel. Voir Sermon du Père...

XXIX Voir Société des... 9 Thermidor. Voir « Marseillaise ». 10 août 1792. Voir Gardes Suisses. 26° chasseurs en 1806. 19.

Mota. — Les numéros de pagination 103 et 104 ont, par erreur, été employés deux fois : 1, dernière page de la livraison 1154 (indûment chiffrée 1153) : 2. première page de la livraison 1155.







The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

**Harvard College Widener Library** 

Cambridge, MA 02138 617-495-2413

WHIDENER

ABR & 9 2003

BOOK DUE

CANCELLED

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.



